حكنامن الأحل

LE CONFLIT NAMIBIEN

L'Afrique du Sud annonce le « désengagement » de ses troupes de l'Angola

LIRE PAGE 4



Notre supplément « le Monde des arts et des spectacles»

Pages 11 à 17

Enquête sur le Conservatoire national supérieur de musique

#### Terrorisme et démocraties

Me du match France struct shut-und at

M Ges Gesacus Style

Rivers no etome On the Done that for the strabiller comme

water discon see

signed of the bonne well and the second of t A Suppose the States les

A Bullonise los protes

for at see prince de po-

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

was danted michigan

tes campulates of

atta de nos mands beg

Brencham Series Sulfique MARK CO 5 355500 SET IN PC

wand died her man

Santoc moutes pe

west west care to be

estate à la reste le medie

The first or character in the second of the

select are no pecit any loange

CLAUDE SARRAUTE

THE SHITZING

Ereset-Leire-Entre

time de l'Heney .-- Conseque

derivers real to the same

A Stanton of the stan

A STATE OF THE STA

Fig. 12 and the second

Marine Assessment Tours

Marie E. Thomas Care

Market St. Francisco Control

Carrier of Contract

A STATE OF THE STA

A STATE OF THE STA

Bearing Transfers to the

Mary 1 of the second

THE PROPERTY OF

The grant to the W

ge ne se in plus qu

AND OF CHOIC

Le problème que le terrorisme pose aux nations démocratiques n'est pas seulement intidique ou policier mais ausai, à l'évidence, moral. Les régimes de liberté étant armés pour combattre la violence meurtrière, les terroristes les mettent au défi, les provoquent au seus littéral du ferme, en faisant tout pour les obliger à violer les principes dont ils se réclament.

C'est anjourd'hui l'Espagne qui, avec l'interminable drame sque, se trouve en première ligne. La situation n'est certes pas nouvelle. Mais, depuis que la démocratie a succédé au franquisme, la compréhension que l'on pouvait éprouver à l'égard des indépendantistes de l'ETA n'est plus de mise, même s'ils font valoir que, d'un point de vue « national » basque, le change-ment intervenu n'en est pas un. L'arrivée de la gauche au pou-voir à Madrid n'a pas mis fin, c'est le moins que l'on puisse dire, aux attentats. On a même assisté, du fait des représailles tout aussi illégales exercées par des groupes d'extrême droite contre des réfugiés, à un débor-dement de la frontière francoespagnole par la violence bas-que... ou anti-basque.

L'intervention de M. Felipe Gonzalez devant l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, mardi 31 janvier à Strasbourg, était donc particu-lièrement attendue. Le chef du gouvernement de Madrid a lancé sux ringt et her un appel à l'action codificiale confre les liberficides. Il s'est félicité de voir que la coopération franco-espagnole s'était renforcée ces temps derniers en la matière. Mais il n'a finalement pas for-mulé de propositions bien précises. Il est vrai que l'adoption d'une convention européenne pour la répression du terrorisme, en 1977, n'a en rien mis un terme à ce genre d'exploits.

La France s'est à son tour tronvée devant le problème de la répression de la violence politique, il y a pen, avec le procès des Arménieus responsables de la prise d'otages mentrière du consulat de Turquie à Paris, le 24 septembre 1981. Le verdict sept ans de réclusion pour chacun des quatre accusés — paraî-tra certainement bien lourd aux défenseurs de la cause arménienne et, à l'inverse, bien lèger an gouvernement turc.

Les premiers peuvent malgré tout se léficiter de constater que, en dépit du réquisitoire de l'avo-cut général, les jurés ont, en donnant la même peine à chacan, reconsu le caractère éminemment politique du geste des accusés et leur totale solidarité. En outre, comme le souhaitaient les Arménieus, ce procès a permis, à l'occasion d'un très impressionnant défilé de témoius, de rappeler sans détour ce que fut cet holocauste-là.

Cenx qui, en revanche, estiment que la défense de la mêmoire des victimes d'hier ne justifie aucunement les violences d'anjourd'hui pourraient se féliciter de voir que, pour la pre-mière fois, la France ose juger et condamner les auteurs d'un attentat politique de cette nature en dépit des risques évidents de représeilles. Cette fermeté, il est vrai, s'adresse sans doute au moins aniant aux enfants perdus du pationalisme arménien qu'à cent qui se servent, sans risque pour enx-mêmes, de leur colère et de leur refus de l'oubli pour contribuer à déstabiliser les démocraties. Eternel problème de l'identité des véritables comdémocraties. Eternei problème de l'identité des véritables com-manditaires du terrorisme – et défi samplémentaire pour les manditaires du terrorisme — et défi supplémentaire pour les pays libres.

(Lire page 10.)

# Une mise en garde américaine Le malaise de la gauche aux dirigeants européens

M. Eagleburger, sous-secrétaire d'Etat dénonce le « nombrilisme »

et l'« introversion » des pays du Vieux Continent

« Les Européens de l'Ouest, pour le moment en tous cas, se préoccupent de moins en moins de contri-buer à la stabilité du monde et de plus en plus de celle de leur région géographique (...) Ils devront sortir de leur cocon et admettre qu'il leur faut nous aider, ou alors le pro-blème a de bonnes chances de

Cette tendance de l'Europe occidentale à l'« introversion», et à « une sorte de nombrilisme » est un processus important en cours, et nous ferions bien de l'étudier. car sa poursuite « conduirait inévi-tablement l'URSS à considérer la région comme une zone où elle peut semer le trouble (...) Les Soviéti-ques ne laisseraient pas passer cette

Qui tient ces propos amers et pessimistes à l'adresse des Européens? Personne d'autre que M. Lawrence Eagleburger, actuellement numéro trois du département d'État en tant que sous-secrétaire d'Etat pour les affaires politiques.

Un homme qui n'a même pas l'excuse d'être un de ces « Californiens » de l'équipe Reagan dont les audaces diplomatiques ont parfois défrayé la chronique. Il a été notamment adjoint de M. Kissinger à la Maison Blanche sous M. Nixon, attaché à la mission des Etats-Unis auprès de l'OTAN et responsable des affaires européennes au départe-ment d'Etat : autant dire qu'il connaît bien les pays auxquels il a lancé cette volée de bois vert.

Sans doute M. Eagleburger, qui s'adressait le mardi 31 janvier au

centre d'études internationales John-Davis-Lodge aux Etats-Unis et dont le discours est cité par l'AFP, n'a-t-il pas voulu préciser quels pays en particulier il taxe de « nombrilisme ». Il dit même ne pas partager les inquiétudes à la mode sur l'éventualité d'une Allemagne « neutralisée pour prix de sa réunification », si du moins elle résout ses problèmes

MICHEL TATU.

(Lire la suite page 3.)

#### Le projet de budget américain pour 1985 prévoit un déficit de 180 milliards de dollars

LIRE PAGE 4 L'ARTICLE DE BERNARD GUETTA

## Le sud du Liban en garde à vue

L'armée israélienne a retourné contre elle une population qui, à l'origine, ne lui était pas hostile

Saida. - Vers midi, dans l'avenue centrale de Saïda, notre chauffeur de taxi freine brusquement et amorce un demi-tour: 100 mètres plus loin, on vient de découvrir un carton suspect qui traîne sur la chaussée déjà vide. La charge explosera un peu plus tard, avant même l'arrivée des soldats israéliens. La routine, ou presque.

Au long de cette rue commerçante interdit à toute houre. Gare aux distraits qui risquent de retrouver leur voiture criblée de balles après le passage d'une patrouille trop nerveus Depuis qu'un camion piégé s'est écrasé début novembre contre le gouvernorat de Tyr, les soldats traquent et détruisent les véhicules dou-

Après dix-neuf mois d'occupation - ou de « présence », comme on dit pudiquement à Jérusalem, - l'armée sraélienne est constamment sur le qui-vive au Liban du Sud. Elle subit au moins une ou deux attaques par jour : jets de grenades, tirs de roquettes, explosions de mines.

Il est bien loin le temps de l'insouciance où la population locale, trop heureuse d'être débarrassés des Palestiniens, accueillait Tsahal sous une pluie de nz et de bonbons. Aujourd hui, tout contact avec l'habitant est lourdement sanctionné. Dans le secteur oriental, calme

De notre envoyé spécial JEAN-PIERRE LANGELLIER

jusqu'ici, les soldats vont parfois au village avaler un café turc ou acheter des cigarettes. La «fraternité» s'arrête là. Pour être moins vulnérable, l'armée maintient en milieu urbain une présence minimale.

Sur la route côtière - la clus danà pied par petits groupes entre les vergers tellement propices aux attentats. Ils scrutent les bes-côtés où l'ennemi a coutume d'enterrer les charges qui, télécommandées, explosent au passage des convois. Souvent, ils ne portent ni casque ni gilet pare-balles. Les premiers gênent le regard, les seconds raientissent la course. Entre Tyr et Saïda, l'armée limite les risques en faisant raser les orangers sur une profondeur d'environ 50 mètres. Elle multiplie à l'improviste les contrôles qui provoquent de longs retards et indisposent ivement les Libanais.

Toute occupation en terre étrasgère déclanche une dynamique funeste. Depuis juin 1982, le Liban du Sud a connu tour à tour le soulegement, l'indifférence, l'impatience, puis la rancœur et la révolte armée. Saida et Tyr, où Alexandre en personne dut mener un siège de sept

Cartier

MONTRES MUST VERMEEL A QUARTZ

ler muit de l'artier

mois, ont l'habitude, il est vrai depuis cinq mille ans, de résister à l'occupant. « Je gésavoue les violences, mais elles étajent inévitables, estime Mgr Haddad, évêque catholique de Tyr. Quand les responsables israéliens sont venus me voir après l'invasion, le les avais prévenus. Je leur ai dit : « Aidez au maximum le gouver-» nement libaneis à consolider son » autorité, ensuite, partez. Hélas, ils > n'ont pas suivi ce conseil. >

Quelques grosses erreurs, une série de maladresses et une attitude générale de mépris et d'incompréhension du milieu social et culture libanais ont retourné contre l'armée israélienne une population qui, à l'origine, ne lui était pas hostile.

(Lire la suite page 6.)

# face à la stagnation de l'économie

#### M. Chevènement rejoint le PCF dans sa critique de la politique du gouvernement

Le bureau politique du PCF a saires en s'appuyant sur la tentative proposé, mardi 31 janvier, la candi-avortée de relance, en 1981. pour conduire la liste communiste aux élections européennes, et rap-pelle, dans la déclaration publiée à cette occasion, son exigence d'une nouvelle croissance ».

Le même jour, à France-Inter, M. Jean-Pierre Chevènement, chef de file du CERES, s'élevait contre l'action du gouvernement, qu'il assimile à la « croissance zéro ». Deux composantes de la majorité relancent ainsi le débat sur la nécessité d'un changement de cap de la politique économique.

Il faut que la gauche puisse se reconnaître dans les décisions que le gouvernement s'apprête à prendre et à mettre en œuvre; telle est la préoccupation mise en avant par les communistes et, sous une forme différente, par M. Chevènement. Comment la gauche pourrait-elle faire sienne une politique qui aboutirait à une augmentation du chômage et à

un blocage, sinon à une régression, du pouvoir d'achat? Impossible, dit M. Chevenement; si on fait cela, les élections législatives de 1986 sont perdues d'avance. L'ancien ministre de l'industrie s'est livré, mardi 31 ianvier, sur

France-Inter, à une sorte de démontage de la politique économique actuelle, dont les principes, selon lui, sont étrangers à la pensée de gauche. Celle-ci ne saurait approuver ce que M. Chevenement appelle un néo-malthusianisme. Un gouvernement de gauche ne peut mener qu'une politque de croissance. M. Chevènement, au contraire de

M. Georges Marchais, ne soupçonne sions du patronat ». Il dénoncerait. plutôt, l'emprise idéologique qu'exercent sur elle une tradition qui identifie la saine gestion à la droite, et les mirages des modèles étrangers. L'ancien ministre de l'industrie voudrait une gauche plus libre de ses idées et plus inventive; plus loin des faits, diront ses adver-

Le PCF, lui, en choisissant M. Marchais comme tête de liste pour les élections européennes, enfonce le clou. Il faut s'opposer aux pressions du patronat, dit le bureau politique, et les thèmes développés par le comité central à la mi-janvier c'est-à-dire la critique des orientations de la politique gouvernemen-tale – répondent à l'attente de la base. Celle-ci est satisfaite, selon la direction du P.C.F., de savoir que les décisions qui pourraient la contrarier ne doivent pas être attribuées à la ganche, et à son gouvernement dont les communistes font partie, mais à la droite et au patronat.

PATRICK JARREAU.

(Lire la suite page 8.)

#### *AU JOUR LE JOUR*

Cirque Il n'est pas inutile, par les temps au courent, de redon-

ner aux Français des occa-

sions de s'amuser. M. Jack Lang a donc décidé de relancer le cirque en France. Il annonce la création d'un centre de formation, tandis que le Cirque national prendra son essor.

Les hommes politiques pourraient payer de leur personne. On voit assez les communistes dans un exercice collectif de grand écart, Mauroy en éauilibriste. M. Savary dans un numéro de haute école (privée ou publique), M. Delors jonglant avec les chiffres et M. Chirac

Mais aui sera le clown? BRUNO FRAPPAT.

## Crise porcine, crise bretonne

#### I. – Un déficit de plus de 5 milliards de francs

Saint-Brieuc. — La France man-que de porcs. Ce déficit lui aura coûté plus de 5 milliards de francs en 1983. Pourtant les jeunes n'inves-tissent plus dans cette production. Ils préfèrent le lait, alors que dans ce secteur nous croulons sous les excédents. La production porcine n'est pas rentable. Parce que la loi de l'offre et de la demande ne s'applique plus au plan national

Et l'Europe du porc, elle, est excédentaire. Pas de beaucoup, 2 % excèdentaire. Pas de beaucoup, 2 % à peine, mais cela suffit à faire chuter les cours. Le marché est très instable. Que l'Italie cesse ses achats aux Pays-Bas, que le Danemark perde le marché japonais, suite à un dumping américain, et voilà les cochons du nord qui déferient sur la France, où, puisque déficit il y a, on les attend. Les acheteurs, dès lors, tirent sur les prix. tirent sur les prix.

des plus importants salaisonniers de

Des jambons étrangers, il en importe, pour 7 % de son chiffre d'affaires, parce que le marché du jambon a progresse de 35 % en trois ans, alors que le marché de la charcuterie en général stagne (+ 0,1 % en 1983). Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il achète - étranger - ; mais dans sa profession, celui qui fournit le jambon fournit également les autres produits charcutiers. M. StaDe notre envoyé spécial JACQUES GRALL

200 millions en 1983, si le prix du porc n'avait baissé. Il embauche aussi (65 emplois supplémentaires en 1983, 465 au total, 177 il y a dix ans) et gagne de l'argent. C'est l'exception qui confirme la règle.

Car la règle, c'est que le nombre des salaisonniers se réduit, que la marge brute d'autofinancement de la branche est passée de 2 % du chif-fre d'affaires en 1981 à 1,4 % en 1982. Les exportations françaises de produits charcutiers ont diminué de 5.4 % en 1981 et de 10 % en 1982, quand les importations progressaient respectivement de 21,6 % et de 5 %. La filière porc a bien du plomb dans l'aile, puisqu'on importe des porcs, mais que l'on paye aussi la valeur ajoutée en achetant de plus en plus de produits transformés. Apparem-ment donc, la crise du porc ne sert pas la salaisonnerie.

Un cochon, c'est en fait des céréales et du soja sur quatre pattes. Ces aliments représentent les quatre-cinquièmes du prix du porc. Or ils ont augmenté de 25 % en deux ans en France (11 % dans les six derniers mois), mais aussi de 5 % en RFA et de 9 % aux Pays-Bas, du fait surtout de la hausse des tourteaux de soja, farines riches en protéines, que l'Europe importe surtout des Amériques. Les prix du porc, lui, a baissé: de 5 % en France, mais aussi de 14,7 % en RFA et de 6,7 % aux laven exporte 7 % de son chiffre Pays-Bas, entre octobre 1982 et d'affaires, qui aurait dépassé les octobre 1983.

- Si l'on pouvait composer librement la ration alimentaire avec les sous-produits du maïs, le manioc. etc. le prix du kilo d'aliment baisserait de 6 centimes », explique M. Piéto, le plus important sabricant d'aliment du bétail des Côtesdu-Nord, premier département fran-çais pour la production porcine. Pour favoriser les céréaliers, les autorités européennes ont continautorités européennes ont contingenté les importations de manioc, aliment énergétique moins coûteux que le blé. Parce qu'ils avaient les moyens de stockage nécessaires, un grand port, Rotterdam, les Pays-Bas se sont adjugé la majeure partie du quota. « Depuis six mois, raconte M. Piéto, je n'achète plus de manioc. Il y en a très peu de disponible à Brest. » nible à Brest. »

silos des marchands avant le 15 ianvier. Cette fois, le contingentement n'était pas en volume mais dans le temps... Les fabricants sont encore encouragés à utiliser la séverole, qui remplacerait le soja, mais ils soni découragés par le retard apporté au versement des primes : celles-ci atteignent 5 millions de francs chez M. Piéto, dont le chiffre d'affaires s'élève à 400 millions de francs. Pour moins dépendre des cours des marchandises importées, on pourrait utiliser plus de céréales encore. Mais elles sont trop chères.

(Lire la suite page 22.)

## **Philosopher**

Philosophons un peu. Comment penser l'autre, se demande P.-J. Labarrière, dans un livre dont rend compte Gilbert Kirjchner, sinon en se fondant sur une « dialectique de l'expérience » ? Comment penser l'univers? Claude Bruaire parle d'un ouvrage de Francis Kaplan qui propose une nouvelle lecture de Pascal. dans laquelle l'Ancien Testament anticipe la vérité du christianisme. Manuel de Diéguez ne voudrait pas qu'en place d'une théologie chrétienne frappée de a mort philosophique » on tombe dans un nouveau gnosticisme. Enfin Maurice Obadia n'accepte pas qu'au nom du refus de l'utopie on se laisse aller à une autre utopie axée sur une illusoire

tentative de stabiliser

EPUIS que la théologie chré-

tienne a été frappée d'une manière de mort philosophi-

que, tout se passe comme si de nom-

breux esprits en éprouvaient un dé-

meurtre fondateur » figure en

substituer une autre immolation si-

gnifiante à celle de la croix. Un au-

der un -collège de philosophie -.

maticien, découvre un jour que la

généalogie des rois pècheurs du

Graal et les structures d'inceste qui

s'y trouvent voilées dessinent la

double hélice du code génétique en

projection plane. - Se demandant

ce que cela dit à la pensée ». Faye

suggérait vaillamment que . les

rythmes du monde entier pourraient

être accordés au corps poétique des

langues et que celles-ci informeront

peut-être un jour les chercheurs en

l'évolution.

UX temps modernes, la pen-A sée du christianisme ne connaît rien, en langue française, de plus grand que Pascal. Pascal infini et inépuisable. Son époque ne saurait l'étreindre, le limiter : a provocation qu'il exerce sur les jeunes philosophes aujourd'hui en témoigne indiscutablement. A ceux qui douteraient de l'actualité de Pascal, je conseille d'aller seulement consulter les inscriptions en maîtrise on en thèse de nos universités. Ils comprendront où sont les maîtres qui donnent des pensées et donnent à penser, et que Pascal demeure au premier rang.

D'où l'importance extrême de la nouvelle version des Pensèes de cet auteur. D'où les vives controverses qu'elle suscite déjà. Francis Kaplan vient d'en faire paraître une autre présentation (1). Autre non par la · présentation » d'un nouvel éditeur, mais par une autre manière, tout autre, de nous rendre l'œuvre présente.

#### Un double débat

Chacun participe d'une ancestrale habitude : les Pensées géniales sont juxtaposées dans le discontinu d'une élaboration insatisfaite, prenons-les comme suggestions, égrenées au hasard de l'inspiration. Aucun système, là où quelques lignes isolées forcent à la méditation sans fin. Francis Kaplan offre au contraire une présentation systèma-tique, et le débat éclate en querelle chez les pascaliens... A mon avis, le débat est double, à deux niveaux tout différents. Même si nul ne peut conduire l'un sans l'autre.

D'abord le débat exégétique, où sont orfevres les historiens et les littéraires. Il est simple d'en préciser

Nous disposions, couramment, de deux éditions : celle de Brunschvicg, habituée des philosophes, et celle de par CLAUDE BRUAIRE (\*)

Lafuma, réputée plus authentique. La première, construite subjective-ment selon un classement d'idées maîtresses, restait, si l'on peut dire, systématiquement désordonnée. La seconde prétendait donner un plan authentique de Pascal, recopiant la fameuse «Copie» de Port-Royal. Mais ce plan n'ajontait rien à l'intelligibilité de chacune des pensées, offrant un ordre sans logique, quand, de surcroît, le neveu de l'auteur, E. Perier, déclare que les manuscrits avaient été trouvés . sans ordre ni suite . Francis Kaplan jette alors un pavé dans la mare : il suit le plan indiqué par Pascal lui-même. Je n'ai pas compétence en manière exégétique. Simplement, les arguments de Francis Kaplan me satisfont, et attends la réplique.

Mais, à un deuxième niveau, philosophique et théologique, le travail de mise en ordre que nous propose Francis Kaplan est décisif pour l'intelligence de Pascal comme pour l'actualité de cet auteur magistral. Car on nous offre une apologétique, à la fois complète et systèmatique. Apologétique scripturaire et non rationnelle, Pascal s'averant suffisamment agnostique, comme philoso-phe, pour renoncer aux preuves

#### L'Ancien Testament : préparation ou preuve ?

Pour présenter ce débat majeur dans toute l'étendue de son enjen. rappelons que, classiquement, l'Ancien Testament peut être doublement exploité pour d'autres causes que la sienne. Ou bien il est compris comme une préparation à la pensée

(\*) Professeur de philosophie à

purement rationnelle. C'est, bien sûr, la thèse célèbre de Spinoza, par-fait connaisseur de la Bible par ail-leurs. C'est aussi, dans son héritage. celle des philosophes des Lumière notamment Lessing : la religion de la Bible éduque à la lumière de la raison autonome. On bien il est adopté comme preuve systématique du christianisme : prophéties et Loi mosaïque ont leur vérification et leur vérité dans la révélation historitament n'est pas inauguration de la rationalité, mais anticipation religieuse de la vérité du christianisme.

Francis Kaplan montre, expose. en sa présentation neuve, bien au-delà du bénéfice d'une lecture continue des Pensées, que Pascal soutient la seconde thèse de toute la force de son zénie.

Au lecteur de lire et de jager. Mais qu'il preme garde, en toute manière : le problème, acception faite des questions exégétiques qui, de toute façon, trouveront leur réunce est celui du christianisme en son héritage de la pensée juive comme en sa capacité de trancher ici, sur le thème foi et raison, en faveur décisive de la foi.

J'ai cependant une question pour Francis Kaplan dont l'œuvre pascalienne sous-estime, à mon avis, le cas religieux que Pascal faisait de la rairengicix qui me semble majeur plus qu'à lui. Et ceci n'est pas une autre histoire. Au travers du «vrai vi-sage » de Pascal, c'est toute la question décisive du christianisme, de sa vérité comme de sa suscitation spirituelle, qui est l'enjeu inévitable du débat. Il n'est pas sans intérêt à cet égard de noter que Francis Kaplan n'est pas lui-même chrétien et qu'il a ses propres réserves formulées avec discrétion, mais aussi avec netteté.

(1) Les Pensées de Pascal, Éditions du Cerf, Paris, 1983. Présentation par Francis Kaplan. 692 pages, 99 F.

#### $LU_{-}$

#### « LE DISCOURS DE L'ALTÉRITÉ », de P.-J. Labarrière

#### La dialectique de l'expérience

E même et l'autre. La philo-sophie peut en penser le rapport comme connais-sance de l'être sous les traits de l'étant, de l'ob-jet à saisir et à maîtriser. Cela finit dans l'identité. L'opposition initiale se fond dens la réduction de l'être au concept, de l'autre au même. Comment penser autrement

l'autre ? Comment le penser, le recueillir dans l'unité du penser, sans sumprimer l'altérité ? Question essentielle d'une philosophie qui veut comprendre l'autre en un discours qui ne soit pas dis-cours de maîtrise. Souvent la modernité tend à l'autre extrême. Son refus de la maîtrise va jusqu'au refus du discours qui nit et lie l'altérité. Jusqu'au refus de com-prendre l'autre.

Un livre récent de Pierre-Jean Labarrière reprend à son tour la question. Il tente d'éviter les deux écueils opposés et unitatéraux de la réduction de l'autre au même et du même à l'autre. La philosophie n'est pas discours sur l'autre, de l'autre. Elle veut articular la communication, la communauté avec l'autre, sa partir de la présupposition d'un autre-objet. Il ne faut pas poser un rapport originel duel entre un sujet-même et un objet-autre, se faisant face, doubles spéculaires habités du même désir d'identification muette. La relation pré-cède tout face-à-face et le rend alusoire. Au début la relation. Au début l'altérité. Non l'altérité spéculaire, ni l'altérité de l'absolument autre, toutes deux reviennent à la même irrelation. Mais l'altérité de relation pensée comme altérité spéculative, la structure la plus profonde de ce que Labarrière appelle l'expérience : la présence au monde, aux autres, à soi, dans la dimension double et une du vivre et du dire. Rien ni personne ne peut être soi s'il n'est sussi non-soi. autre que soi, s'il ne se reçoit de l'autre alors même qu'il l'ac-

#### De l'abstrait an concret

Le discours de l'altérité élabore la dialectique interne et inachevable de l'expérience, selon un mouvement de l'abstrait au phénoménologique hégélien de la conscience à la conscience de soi et à la raison.

Au premier degré l'individu dont le vivre sur le plan du sentiment se dit selon une parole essentiellement désignative et no-minative. Au second degré le sujet dont la phrase ne prétend plus représenter une découpe supposée des choses et qui surmonte le désir narcissique d'adhésion et de coincidence dans la conscience et l'énoncé des oppositions. Au troisième

dagré antio l'homme d'expérience dont le dire est discours totalisent (de l'histoire, de la logique fondamentale, de la politique), discours transindividuel et transsubjectif de l'autre, vécu dans la relation à autrui, dans le désir de l'autre, où désirant et désiré ne cessent d'échanger leurs places, non en miroir, m sur le mode de l'articulation dis-

La structure de l'expérience n'est pas statique, elle est structure-en-mouvement, touiours en cours, œuvre d'une liberté qui se risque à prendre figure et à donner figure (et sens) au monde. Mais l'altérité est irréductible. La dialectique du discours et du monde, des mots et des choses du dire et du vivre, de l'homme et de la femme ne finit

Dans la conscience philosophique d'être inachevable, la dialectique rend justice au jeu, aurire, à la danse qu'implique la structure de l'expérience. Rien d'étonnant si le livre du dialecticien parcourant avec patience le chemin du négatif conduise à la joie. Joie dans la réconciliation philosophique du vivre et du dire. de l'imaginaire et du conceptuel (dens le symbolique), du mythos et du logos. Si le système aboutit, c'est à la circulation discursive du mythos et du logos, en un incessant aller-retour, non à la contemplation muette d'une

Mais aussi peut-on se demander si le dialecticien ne minimise pas cette forme de l'altérité hostile à toute raison qu'évoque l'expression kantienne de mai ra-dical et qu'Éric Weil a tenté de penser systématiquement sous le titre de la violence pure de l'Ænere (1) ès dislections ne tend elle pas de raboter l'apreté du réel, le histus peut-être irréductible entre vivre et dire ?

Encore faut-il reconnaître au dialecticien le courage et la générosité de son entreprise qui a toujours déjà commencé le tra-vail de la réconciliation avec l'irréconciliable, en sachant distance garder. Pour n'exclure rien main, l'inhumain y compris.

GILBERT KIRJCHNER de l'université Lille-III.

\* Pierre-Jean Labarrière, le Discours de l'altérité. Une logique de l'expérience, PUF coll. « Philo-sophie d'aujourd'hui », Paris 1983, 362 pages, 160 F.

(1) Eric Weil. Logique de la philosophie, Vrin, Paris 1950, se-conde édit. 1967, 442 pages. Cf. le posthume Philosophie et Réalité. Derniers essais et conférences, Beauchesne, coil, - Bibliothèque des archives de philosophie ». Paris 1982, 404 pages, 150 F.

## Un nouveau gnosticisme?

par MANUEL DE DIÉGUEZ (\*)

biologie nucléaire, en cancérologie ou en physique des particules ..

Or la «double hélice» du code sarroi profond, qui les pousse à chercher quelque clé universelle du génétique de Watson est une simple figure de rhétorique, une image frappante à l'aide de laquelle ce grand savant a essayé de représenter savoir. On sait que, parmi ces «Sésame-ouvre-toi», le mythe d'un sa découverte d'une manière à la bonne place, comme s'il s'agissait de fois visuelle et poétique. Prendre avec intrépidité cette « double hélice » à la lettre et, de surcroît, la tre exemple, non moins frappant, est dessiner en «projection plane», afin celui de la quête du Graal qui a donné à quelques-uns l'idée de sonde la mettre en rapport avec de prétendus rythmes parlants du monde, ressortit à une philosophie visible-C'est ainsi qu'on a pu lire sous la plume de Jean-Pierre Faye (1): ment construite sur le mythe même Jacques Roubaud, poète et mathédu Graal qui lui a servi d'impulsion

Que penser de ces sortes de songes philosophiques? Les antécédents en sont bien connus des historiens : ils s'inscrivent dans la tradition trimillénaire d'une alliance des mathématiques avec la poésie et avec quelque « musique des sphères » chère au pythagoriciens. M. Roubaud n'est-il pas « poète et mathématicien »? Il s'agit, de sur-

lesquelles des analogies hallucinogènes jouent un rôle rédempteur assurément plus propre à calmer les angoisses dont souffre l'esprit bumain qu'à poser clairement quelque problème que ce suit.

croît, de philosophies du salut dans

#### (Ecuménismes mons

Ailons-nous vers de nouvelles cosologies magiques, à la manière de Platon, puis des néo-platoniciens? Sommes-nous en quête de quelque mystérieuse harmonie universelle dont la vertu fascinatoire a toujours exprimé une ambition aussi vieille que la pensée - celle de rendre loquace l'univers afin de compenser le ilence des dieux? Faire parler les choses mêmes, cela s'appelait autre-fois l'idolâtrie. Que signifie un tel déplacement de l'esprit religieux? S'agit-il d'un panthéisme compara-ble à celui de la fin du monde antique, et fondé sur l'informatique? Car si les « chercheurs » seront « informés » par les » rythmes du monde entier », cela ne signifie pas, dans ce contexte, qu'ils recevront des informations, mais qu'ils seront euxmêmes formés, modelés et informatisés par ces rythmes. On se résigne mal, après la mort de Dieu, au «silence des espaces infinis » et l'on se tapit dans un nouvel immanentisme

Le Collège de philosophie réunit des maîtres dans leur spécialité, mais souvent étrangers à la discipline rigoureuse de l'intelligence (\*) Ecrivain et philosophe.

qu'est la philosophie. Ils y sont mêlés à des philosophes attirés par des formes oraculaires de la pensée L'expérience a malheureusement démontré que ce genre de rencontres conduit à des œcuménismes mous, chacun s'efforçant de justifier une finalité éloquente de l'institution par des vues aussi auto-roboratives que pastorales, au nom d'une pluridisciplinarité indisciplinée et incapable d'une critique drastique de ses présupposés méthodologiques. La question n'est pas sans intérêt

politique. L'Etat laïc, donc « cartésien » en principe, gardera-t-il la tête froide ou bien, par l'orientation mythologique qu'il donnera à son soutien à la pensée, apparaîtra-t-il aux yeux de la postérité, et même, à plus ou moins bref délai, aux yeux de ses contemporains, comme ayant cédé aux vaines réveries d'un nouveau gnosticisme?

(1) Le Monde du 6 soût 1983.

## La forme cachée de l'utopie

'UTOPIE comporte deux do-maines mais son histoire ne s'est concentrée pour l'instant que sur l'un d'eux. Dans les conceptions et le langage courants. l'utopie désigne des idées irréalistes, des rêves pour un futur potentiel, mais dont on ne voit pas a priori comment ils pourraient s'appliquer au pré-

On peut l'aimer ou la désirer au nom de la liberté imaginative; on peut la redouter ou la combattre pour

par MAURICE OBADIA (\*) le désordre et les croyances qu'elle sait faire naître. Cette forme de l'utopie a parfois fait du mal aux humains particulièrement lorsou elle a décu des espérances ou détourné de l'effort, mais on peut sans nul doute affirmer qu'elle a été le moteur de l'évolution humaine... Quels utopistes étaient pour les « réalistes » de l'âge de pierre, ceux qui rêvaient

de l'âge de fer, et à l'âge de bronze... On n'a pas souvent cherché à élargir le débat sur l'utopie au-delà du cadre communément fixé. L'anaivse des évolutions nées des « utopies » de chaque époque a vu se développe un grand débat autour de l'utopie, à l'intérieur même de son sens classique : est-elle un phénomène du présent ou du futur ?

Les défenseurs convainces de l'utopie ont tenu à montrer qu'elle n'est pas seulement un phénomène du futur, mais qu'elle vit et qu'elle existe su présent de façon méluctable. Elle devient l'une des dimensions du présent,

Ainsi l'utopie - grâce à cette défense – peut s'installer au cœur de notre réel présent et apparaître comme une manifestation a normale » de nos organisations. Pour de multiples raisons et intérêts, il y a ses défenseurs et ses détracteurs, et le débat est clos.

Le problème est qu'en se conce trant sur le sens classique de l'utopie, on a évacué une autre de ses formes majeures, qui fut tout aussi présente au cours de l'histoire humaine, mais qui a certainement causé plus de maux que l'utopie admise par le sens commun. Cette utopie consiste à vouloir maintenir dans le présent des activités et des solutions qui ont pu marcher antérieure-(°) Auteur de l'Economie désargenté. Edit. Privat. (le Monde du 2-11-1983),

classique. Ce sont des rêves de maintien, alors que ceux de l'utopie courante sont des rêves de transgression. Si cette seconde forme de l'utopia a causé plus de maux que la première, c'est parce que ses tenents se présentent justement avec l'apparence du réalisme : ils s'affirment comme les traducteurs du poids des

ment et cui ne marchent okus. Je

propose d'appeler cette forme d'uto-

pie : l'utopie rétrostatique. Elle repré-

sente des formes de rêve et d'espoir

aussi claires que celles de l'utopie

feits, comme les voix et les guides de l'expérience. Entre l'espoir de voir s'installer ce qui n'existe pas encore et celui de voir continuer ce qui ne peut plus exister, il n'y a qu'une différence d'images : les unes étant transpor tées, les autres transposées. Il peut apparaître tout aussi. « irréalis d'accélèrer l'évolution que de chercher à la stabiliser. Il peut sembles tout aussi risqué ou « naîf » de vouloir conserver que de vouloir renver-

au présent et méritent l'une comme l'autre le nom d'utopie. Si l'on parvenait à intégrer dans le discours sur l'utopie les deux dimensions qu'elle contient, peut-être pourrait-on enfin prétendre à équilibrer, et en tout cas à mieux éck les choix, les arguments, les idées émises pour ou contre l'utopie.

ser. Les deux tendances sont un déf

Les tenants de l'utopie rétrostatique seraient sûrement surpris de découvrir ou'ils vivent grandement un phénomène qu'ils croient souvent dénoncer : et les tenants de l'utopie classique peut-être étonnés de son-« réalistes » dont ils sont l'obiet font aussi partie d'une forme de rêve à 🕮 poursuite de sa réalité.

Qui sait si leur incomprehension

# Jean Laplanche Hölderlin et la question du père



Collection Quadrige puf

Le Monde

5, RUE DES ITALIENS, 75427 PARIS CEDEX 09 C.C.P. 4207-23 PARIS - Telex MONDPAR 650572 F Tél.: 246-72-23

PRIX DE VENTE A L'ÉTRANGER

Algérie, S DA; Maroc, 4,20 dir.; Tuninie, 380 m.; Alfemagne, 1,70 DM; Autriche, 17 sch.; Seigique, 28 fr.; Canada, 1,10 S; Côte-d'Ivoire, 300 F CFA; Dansemark, 6,50 kr.; Espagne, 110 pes.; E-U., 95. c. G.-B., 55 p.; Grèce, 65 dr.; Irlande, 86 p.; Italie, 1 500 L.; Liban, 376 P.; Libye, 0,350 DL; Libanbourg, 28 L.; Horrebge, 8,00 kr.; Pays-Bas, 1,76 H.; Portugal, 85 eac.; Sénégel, 300 F CFA; Swide, 7,75 kr.; Saisse, 1,50 L; Yougeslevie, 162 nd.

Edité par la S.A.R.L. le Monde Gérant : André Laurens, directeur de la public Anciens directeurs: Hubert Beuve-Méry (1944-1969)

Impressorie ds - Monde -5.1. des Indiess PARIS-DR

Reproduction interdite de tous article sauf accord avec l'administration

Commission paritaire des journ et publications, nº 57 437 ISSN : 0395 - 2037

**ABONNEMENTS** 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois

FRANCE 341 F 605 F 859 F 1080 F TOUS PAYS ÉTRANGERS PAR VOIE NORMALE 61 F 1 245 F 1 819 F 2 360 F ÉTRANGER - BELGIOUE-LUXEMBOURG

PAYS-BAS 381 F 685 F 979 F 1 240 F IL - SUISSE, TUNISIE 454 F 830 F 1 197 F 1 530 F Par voie sérieure : tarif sur dem Les abomés qui paient nar chèm

Les abomés qui paient par chèque pos-tul (trois volets) voudront bien joindre ce chèque à leur demande. Changements d'adresse définitifs ou provisoires (deux semaines ou plus) ; nos abonnés sont invités à formuler leur de-mande une semaine au moins avant leur

Veuillez avoir l'obligeauce de rédiger tous les noms propres en capitales d'imprimerie

مكذات الأصل

guz dirigeants es - A 15

ياكين بار

----

---

20

A STATE OF THE STA

gan gan

Service and the service of the servi

1000 元 1700年 - 1000年 **288** 

The second second

Take the second seconds.

greater as with the Galland

A BERT STATE OF STREET

The second secon

e sa amin'ny fivondronan-dia Araba

<u>22</u> ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

and the second second

English Company

Harts of the expansion

1000

10 mg/s

· 1 - 7.

3.5

.. \_ . \*~

100

ـ . . پېښيد

5m 2-

Automotive in

a samayı e

. 7

----

舞品 おきさい ちゃ 建築

لهوال الدائد الدائد الدائدا

福建 とはなる ようない

Contract of the state of

Margaret 1 18 2 E

TO COME TO SELECT A SEC.

galander of the set with

The second second

The same of the same of

2.74

Sales of the sales of the

The same of the sa

1373ni37an

1.

Taran and an of

The same of the same

in a second second

At an income

And the second

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

A 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150

Service of the service of

Contract of the second يتنهدارها أأأ

2 34

1275 M. 188

Secretary of the secret

The second second second

45 2 44 37 Martin

Gambie

St. W. Land

e e e 

Section 197

Cambodge

2

4.24

alie same a 🖫 🖫

2 1 43-

. . . . .

the second second

4 41 1414

...

\$-<sub>50.50</sub>

Starte S.

· - - ; ..

Service and

200 AND 18 والمبيك ببوت \* \* \* 4 9 4 4. 46 PM ----Transition of the second The state of the s - 1.00 PM w market THE PERSON NAMED IN نے۔ س The second secon THE RESERVE sin della : **海袋运移 #** AND STREET, ST. OF 。**利益的基件**。 - 11-486 . . 17 4 " - 4 CARDO

s desire of

2 1 2 A

-

1 mg 10.00

. . .

¥ خا<u>ئ</u>جىنىدىدۇر رفيان المحاضاتي Barrell And Phillip Phillips B. Street de fen Constitution September 1 A STATE SAILS 42 45 45 -**建性 報刊 相** - 20. 10.00 Tage Bir Sife A STATE OF THE PART OF . 40 ingi 44 .

-

Antique &

The state of

for every 16 . The

اً ۾ ديوسو

\*\*\*\* **M**\*\*\*\*\*\* \*\*\* A. Bere -B. Sent right Act to the second THE MARKET

tota de pilos بيروؤنهد مهة المهاهز La exist pro-Please We ENTERNA ME Property and the The state of the s · TOP MAKE

RAVERS LE MON **北京教 斯** La in the last of -

Person years of the

AND DESCRIPTION OF F WHATE A STATE OF As Allen

PETER 14 ting here Lafter 14 \* P. P. T. Act were need PARTIES A No Aller All Side to bearing !

-THE PARTY STATES

DIPLOMATIE

(Suite de la première page.)

1) Elle émane d'un responsable

important du gouvernement de

M. Reagan, et revêt donc une signi-

fication que n'avaient pas les récri-minations assez neuelles entendues

sur le même sujet outre-Atlantique.

Jusqu'à présent ces critiques étaient réservées à des intellectuels

ou commentateurs parlant au leur

nom personnel, ou encore à des

hommes comme M. Kissinger, no-

toires pour leur liberté de parole

malgré des liens intermittents avec

Au cours d'une récente confé-

rence à Bruxelles, par exemple, l'an-cien secrétaire d'Etat avait vivement

reproché aux Européens le « neutro-lisme à peine déguisé » dont fai-saient preuve selon lui certains res-

ponsables du Vieux Continent

lorsqu'ils prétendaient « pousser à

la modération une Amérique intran-

sigeante » et se donner ainsi bonne

figure auprès de leur opinion

D'autres orateurs américains

avaient alors déploré la répugnance

des Européens à faire de l'OTAN - une alliance plus que régionale ».

Mais les responsables gouvernemen-

taux, y compris ceux de l'équipe Reagan, s'étaient toujours montrés

2) Cette attaque vient, d'autre part, à contre temps. Si, en effet,

l'on met à part les griefs eux-mêmes

anciens à propos du cours du dollar et des taux d'intérêt américains, les

motifs de tension entre les Etats-

Unis et l'Europe occidentale sont

moins nombreux aujourd'hui qu'il y

A l'heure où des militaires fran-

çais, italiens et britanniques station-

nent à Beyrouth au côté des « ma-

de l'Afrique australe, le Vieux

Continent n'est nullement aussi « en-

fermé dans son cocon que le pré-tend M. Eagleburger, et il le serait même platôt mons qu'il y a quel-

L'attitude rigide

très modérés à ce suiet.

a quelques mois.

(le Monde, daté 15-16 janvier).

l'administration.

pour deux raisons au moins.

مكذا من الأصل

The state of the s

CONTRACTOR OF

\*\*\*\*\* 1 1. 1.

মনত ১৮ জন্ম

the et in close of

育を大切しております。

<u> ......</u>

No. of the Control of

47 - - - -

epones of a

<del>19</del> 55

.:-\*

Une mise en garde américaine aux dirigeants européens

Mais son attaque attire Pattention - A Bucarest, M. Gromyko a prononcé, au cours d'un meeting dans une usine de la ville, une nouvelle attaque tous azimuts contre les Etats-Unis, accusés non seulement d'avoir conduit une attaque perfide contre la Grenade souveraine », mais encore de - semer la mort et la destruction sur le sol libanais » et de « se livrer à une vaste activité terro-

tude toujours très figée, comme on

l'a vu à trois récentes manifesta-

Le ministre soviétique des af-faires étrangères veut bien d'un dialogue avec Washington, mais d'un dialogue « honnéte » et non d'un « simulacre », ce qui suppose que « Wa-shington infléchisse sa politique » et procède au « tournant qui s'impose en général ». Comme l'Union soviétione, elle n'a rien à infléchir du tout, il faudra attendre un long moment avant de voir M. Reagan se passer la corde au cou et le dialogue

Certes, M. Andropov se montre asiblement plus modéré dans les documents qui portent son nom, mais tant qu'il ne sera pas en état de prendre récliement en main la diplomatie, il faudra compter avec son ministre des affaires étrangères celui-ci dirige en Roumanie une délégation non seulement du gouvernement, mais du Parti soviétique. -A Stockholm, le délégué soviétique

à la Conférence sur le désarmement en Europe (CDE), M. Grinevski, a presente un plan en six points, qui laisse peu de chances de parvenir à un accord ou même de beaucoup progresser dans la phase actuelle. Sur ces six points, en effet, cinq portent sur les mesures générales déjà annoncées, notamment sur le plan nucléaire (zones dénucléarisées, non premier emploi de l'arme atomique, etc.) ou chimique, tous sujets que les Occidentaux entendent réserver pour d'autres enceintes ou ne pas restreindre à l'Europe.

Le sixième seulement recoupe les demandes de l'OTAN sur la limitation des activités militaires classiques et la notification des manœuvres. Mais, à la différence des Occidentaux, M. Grinevski n'a pas parlé de vérification, et a insisté au contraire sur le caractère d' . information » que devraient revêtir ces

- Enfin l'agence Tass a rejeté, dans un commentaire publié mardi, les timides ouvertures qu'avait faites à Washington le général Rowny, chef de la délégation américaine aux ment suspendues (le Monde du 1<sup>st</sup> février). Pour l'agence soviétique, le général Rowny n'a formul « aucune preuve de progrès » et n'a fait que « confirmer » des proposi-

réponse du général Rowny à une question qui lui était posée sur l'éventualité d'une fusion des négociations START ET FNI (sur les euromissiles) : une suggestion dont M. Burt, sous-secrétaire d'Etat américain, a redit mardi à Paris qu'elle « n'était pas une panacée » et « ne fi-gure pas à l'ordre du jour des dis-cussions américano-soviétiques ».

#### Paris souhaite que les « retombées » de la visite de M. Arkhipov ne se limitent pas **aux échanges commerciaux**

M. Arkhipov, premier vice-président du conseil des ministres d'Union ement en visite officielle en France, devait entamer ce mercredi 1" février un voyage en province qui lui permettra – avant de regagner Moscou vendredi – d'aller observer à Nantes, Angers et Lyon diftes entreprises françaises. Auparavant, il devait signer avec M. Mauroy, à l'hôtel Matignon, un nouvel accord de coopération économique à long terme. Le montant des contrats ainsi regroupés doit avoisiner les 10 milliards de francs, pour une période qui s'étendrait jusqu'à 1990.

Mardi, M. Arkhipov avait été reçu à l'Elysée par M. Mitterrand, avec iequel il a cu, en tête-à-tête un entretien d'environ une heure et demie. Il 2, d'autre part, rencontré différents ministres, et M. Mauroy 2 offert un déieuner en son honneur.

été annoncée avec quelque solennité par Paris, au moment où les différents forums américano-soviétiques étaient fermés les uns après les au-tres, et où l'incertitude planait sur la présence de M. Gromyko à la Conférence de Stockholm comme un «signal» du Kremlin en direction de la diplomatie française et, à travers elle, en direction de ceux des Occidentaux qui se refusaient à laisser le regain de tension Est-Ouest prendre le pas sur le dialogue avec Moscou. Certes, nul n'ignorait que le premier vice-président du conseil des ministres d'URSS passait surtout pour un spécialiste des ques-tions industrielles et des échanges commerciaux. Mais sa venue à Paris était ressentie comme une démarche diplomatique importante.

La tonalité essentiellement économique des conversations qu'il a eues jusqu'à présent - et qui ne peut qu'être accentuée par ses visites d'entreprises en province - peut sembler, de ce point de vue, assez décevante. La signature d'un accord de coopération économique à long terme est sans doute encourageante pour la France, qui cherche à rééquilibrer ses relations commerciales avec les Soviétiques. Pour avoir enregistré un progrès sensible l'an dernier, celles-ci restent tout de même largement déficitaires, et le contrat de fourniture de gaz sibérien n'est évidemment pas fait pour arranger les choses.

Mais il s'agit surtout, en réalité, d'une mise en perspective de différents accords dont la négociation était - et est encore - en cours. Il est vrai que la visite de M. Arkhipov a permis d'avancer, s'agissant en particulier d'exportations françaises de produits sidérurgiques et chimi-

La visite de M. Arkhipov avait ques, de machines-outils, de véhicules industriels et de matériel ferroviaire. Mais certains s'attendaient à Paris que la coopération politique franco-soviétique en sorte, elle aussi revigorée.

#### Une attitude plus encourageante

Aussi, M. Mitterrand a-t-il mis à profit l'entretien qu'il a eu mardi après-midi avec M. Arkhipov pour lui rappeler les positions de la France dans un certain nombre de domaines de l'actualité diplomatique. En particulier sur le Proche-Orient, où l'on estime un peu plus encourageante que naguère l'attitude de Moscou, notamment à propos du rôle possible des Nations unies au Liban.

De même, M. Mauroy, en portant le toast traditionnel qui a clos le déienner de mardi à l'hôtel Marignon, a-t-il en fait prononcé un discours plus nettement politique qu'on ne s'y attendait. Il a évoqué, en particulier, « les conflits régionaux qui nous inquiètent (...) en Afrique, en Amérique ou en Asie .

D'une manière générale, on met l'accent, à Paris, sur le fait que les échanges commerciaux sont, après tout, un des aspects non négigeables des relations franco-soviétiques, en général, et même de l'ensemble des rapports Est-Ouest. Et l'on fait valoir que, si un courant d'affaires ne peut certes pas se substituer à un véritable dialogue politique, il peut du moins y contribuer puissamment. Il fut un temps, il est vrai, où c'était platôt l'inverse...

BERNARD BRIGOULED.

#### M. Andropov assure l'UNESCO **de son soutien dans la recherche** d'un nouvel ordre de l'information

De notre correspondant

M. Iouri Andropov est décidément plutôt actif. Après l'interview de la semaine dernière à la Pravda, le dirigeant soviétique vient d'écrire au ecrétaire général de l'UNESCO, M. Amadou Mahtal M'Bow. M. Andropov répondait à l'envoi par M. M'Bow de son livre, Où commence le futur?, mais sa lettre, publiće par Tass, mardi 31 janvier, va au-delà du simple accusé de récep-

Le président soviétique apporte son soutien sans restriction à la politique menée par M. M'Bow et approuvée par la dernière conférence énérale des États membres de l'UNESCO, mais vivement contestée par les États-Unis qui ont annoncé leur intention de quitter l'Organisation à la fin de cette année. Faisant allusion à ce retrait. M. Andropov écrit que « ceux qui tentent de se dresser contre la communauté des États qui coopèrent avec succès, à leur avantage mutuel, au sein de l'UNESCO, devraient réaliser qu'ils portent l'entière responsabilité de leurs actes et que les peuples pourront voir, une fois de plus, qui est leur ami et qui est leur ennemi ».

#### La discrétion de M. M'Bow

Le président soviétique insiste dans son message sur l'idée d'un ouvel ordre de l'information », la principale pierre d'achoppement de la participation américaine à l'Organisation internationale. • Nous comprenons l'attention donnée par l'UNESCO à l'établissement d'un nouvel ordre international de l'information qui éliminerait l'impérialisme de l'information et la domination des monopoles occidentaux dans ce domaine », écrit M. Andro-

L'URSS est vivement intéressée par ce débat et avait abrité en septembre dernier à Tachkent, en Ouzbekistan, une consérence de l'UNESCO consacrée à ce problème. Cette réunion, prévue de longue date, avait pratiquement coincidé avec l'affaire du Boeing sud-coréen abattu par la chasse soviétique. La discrétion de provisoirement. - (AFP.)

Moscou. - Pour un malade, M. M'Bow qui s'était abstenu de tout commentaire pouvant gêner ses hôtes, avait alors paru de mauvais augure aux Américains.

Dans sa réponse, M. Andropov fait état de sa « préoccupation devant la course aux armements et la menace de guerre nucléaire. Cette menace va croissant mais ce n'est pas notre faute comme chacun sait -, poursuit le président soviétique. Le coupable ne fait aucun doute, c'est l'administration américaine « qui considère la terre entière comme lui appartenant souverainement et qui s'arroge le droit d'imposer aux autres certains modes de vie . Le combat pour l'identité culturelle ne ferait donc qu'un avec ce que l'on appelle ici la - lutte pour la paix ».

#### DOMINIQUE DHOMBRES.

 Hésitations américaines. – Selon le Guardian, M. Reagan serait prêt à reconsidérer le retrait des Etats-Unis de l'UNESCO prévu pour 1985. Le quotidien cite à l'appui de son affirmation une note confidentielle adressée par M. McFarlane, conseiller du président, à M. Shultz, secrétaire d'Etat. M. McFarlane écrit notamment que M. Reagan a pris sa décision « avec réticences - et qu'il est prêt à revenir sur sa décision - si des changements concrets se manifestent . dans le fonctionnement de l'UNESCO.

• La Turquie au Conseil de l'Europe. - Les commissions politique et juridique de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe se sont prononcées mardi 31 janvier, par 35 voix contre 15 et 8 abstentions, pour une solution de - conciliation - sur le problème de la réintégration de la Turquie. Les deux commissions ont élaboré une série de propositions informelles, qui doivent servir de base à un texte de compromis, soumis jeudi au vote de l'Assemblée. Ce document ajourne une décision définitive au mois de mai, estime « prématurée » la pré-sence actuelle de la délégation turque à l'Assemblée des vingt et un, mais reconnaît son droit d'y siège

# LETEMPS. JEAN-LOUIS SERVAN-SCHREIBER **DEJA 30 000 EX.** L'Art du Temps

NOTRE BIEN LE PLUS PRECIEUX:

rées, les divergences éventuelles sur sein de l'alliance atlantique à la conférence de Stockholm. En fait, aujourd'hui, si l'Europe

Kremlin reste enfermé dans une atti-

#### rines - américains, où des troupes françaises interviennent au Tchad, où plusieurs pays européens s'em-ploient à faire sortir le Mozambique de la zone d'influence du camp so-viétique et à résoudre les problèmes

du Kremlin Quant aux désaccords dont parlait M. Kissinger sur la philosophie des relations avec Moscou, entre une Europe «colombe» et une Amérique «faucon», ils sont beaucoup moins prononcés depuis que M. Reagan multiplie les propositions de dialogue aux dirigeants soviétiques. Les querelles sur le gazoduc sont termiles négociations Est-Ouest en matière d'armements n'ont plus de raison d'être depuis que Moscou a sus-

doit reprocher à l'une des deux saperpuissances une attitude trop rigide, c'est plutôt vers l'Union sovié-tique qu'elle pourrait se tourner. Malgré les signaux que tente de lui lancer le président américain, le

pendu ces négociations, les

euromissiles ont été installés, et per-sonne n'a signalé de contradiction au

## conversations sur les armements intercontinentanx (START) actuelle-- aucune idée nouvelle », avancé Le commentaire ne relève pas la

tions que « la partie soviétique ne peut accepter ».

MICHEL TATU.

#### A TRAVERS LE MONDE

#### Afghanistan

• ATTAQUE DES MAQUI-SARDS. - Les maquisards ont attaqué le poste-frontière de Torghundi, à la frontière afghanosoviétique non loin de la ville de Hérat, le 18 janvier dernier, at-on appris mardi 31 janvier à Islamabad de sources diplomatiques occidentales. - (AFP.)

#### Cambodge

LES KHMERS ROUGES ONT ANNONCE que leurs forces avaient occupé la ville de Siem-Réan, quartier général des forces vietnamiennes proche des temples d'Angkor, pendant toute la nuit du vendredi 27 an samedi 28 janvier, s'emparant d'importantes quantités de munitions et trave une cinquantaire de défend trant une cirquantaine de défensents. Ancune confirmation n'a encore été obtenue d'antres sources sur cette opération, la se-conde de ce geare annoncée par les Khmers rouges après leur raid contre la ville de Kompong-Thom dans la anit du 19 au 20 janvier dernier. - (AFP.)

 CONDAMNATIONS MORT. - La cour spéciale de Banjul, chargée de juger les au-

d'Etat du 30 juillet 1981, a pro-noncé, mardi 31 janvier, deux condamnations à mort et cinq peines d'emprisonnement de dix à quinze ans. Les condamnés à mort sont deux civils, MM. Seydi Ba et Usseynu Jawo. Ces deux nouvelles condamnations portent à trente et un le nombre des peines capitales prononcées par la cour spéciale. Aucune sente n'a jusqu'ici été exécutée, bien que vingt-sept condamnations à mort aient été confirmées après appel. – (AFP.)

#### Turquie

• PROTESTATIONS CONTRE LA TORTURE. – Cinquantetrois parents de détenus politiques des prisons militaires d'Istanbul se sont rendus mardi 31 janvier à Ankara pour remettre aux autorités une pétition dénonçant la torture et les manvais traitements. La situation semble en effet s'être dégradée ces der-niers mois dans la plupart des prisons militaires où sont détenus vingt mille « prisonniers idéologi-ques », terroristes et simples militants confondus. La décision d'imposer à ces prisonniers le port de l'uniforme a donné lieu à des mouvements de protestation, notamment à Ankara et Diyarbakir. – (AFP.)

## DIPLOMATIE

#### M. Gromyko à Bucarest

#### UNE AMITIÉ BIEN ORGANISÉE

Bucarest (AFP). - M. Gromyko a eu, à Bucarest, les honneurs d'un meeting d'a amitié roumano-soviétique » - privilège qui n'avait été accordé à aucun autre hôte soviétique en Roumenie depuis le séjour de Leonid Breinev en 1976.

Pour mieux célébrer cette amitié, les huit cents salariés de l'usine du 23-Août, réunis sous les portraits rajeunis de MM. Youri Andropov et Nicolae Ceausescu, ont reçu par hautparleur, une heure et demie avant l'errivée du dignitaire venu de Moscou, les instructions sui-

 A l'arrivée des délégations, appleudir debout et scander « URSS » et « RSA » (République socialiste de Roumanie); - Ecouter les hymnes natio-

naux debout et chanter l'hymne - Applaudir debout le nom

de Gheorghe Oprea (premier qui accompagnait M. Gromyko); - Applaudir essis les noms

 Pendant les discours, suivre les groupes-guides présents en divers points de la selle et qu donnent le signal des applaudissements :

 Ne pas quitter la selle tant que les délégations n'ont pas signé le livre d'or de l'usine.

Ce programme a été suivi point par point, sans la moindre

#### La visite de M<sup>me</sup> Thatcher à Budapest témoigne d'un changement d'attitude à l'égard des pays communistes

Le voyage officiel de trois jours en Hongrie qu'entame M<sup>os</sup> Thatcher, jeudi 2 février, à l'invitation des auto-rités de Budapest, confirme le changement d'attitude vis-à-vis de l'Est d'un des dirigeants occidentaux les plus viscéralement anticommunistes.

De ca point de vue, la visite du premier ministre britannique apparaît plus symbolique que celles qu'effectueront, cette année, MM. Kohl et Craxi au pays de M. Kadar. Exception faite d'une brève escale à Moscou en 1979, c'est la première fois que Mine Thatcher se rend dens un pays membre du pecte de Varsovie depuis son arrivée au pouvoir en 1979.

Budapest n'est pas Moscou, mais cette amorce d'Ostpolitik à l'anglaise contraste néanmoins, de façon remarquable, avec les positions intransigeantes qui furent celles de Me Thatcher durant son premier mandat et qui lui valurent le sobriquet très néo-stalinien - mais qu'elle-même juge fletteur - de « Dame de fer ».

L'été dernier encore, durant un voyage en Amérique du Nord, le premier ministre conservateur vilipendait, avec la plus grande virulence, la nature du régime soviétique qu'elle qualifiait de « version moderne des tyrannies antiques ». Ces paroles devaient susciter de l'inquiétude et une certaine irritation en Grande-Bretagne, notamment dans les rangs de l'opposition qui en dénonçait « l'irresponsabilité va-t-en-guerre ».

Les critiques de l'opposition et de divers membres éminents du particonservateur, comme lord Carrington, contre la « diplomatie du mégaphone > amenerent-elles Mme Thatcher à réfléchir ? Celle-ci fut-elle convertie au dialogue Est-Ouest par l'insistance des diplomates du Fo-

reign Office ? toujours est-il que, depuis quelques mois, elle feit taire la répulsion que lui inspirent le système communiste en général et le régime soviétique en particulier, pour adopter une attitude plus conciliante, plus pragmatique, vis-à vis des pays de

#### Résignation

En octobre demier, devant les délégués du congrès conservateur de Blackpool, elle évoque la nécessité d'ouvrir le dialogue avec l'URSS « au nisme soviétique ne peut pas être dé-sinventé > , déclara-t-elle sur le ton de la résignation. Ce changement, largement occulté à l'époque par les remous de l'affaire Parkinson (1), fut confirmé par une interview récente du premier ministre au New York Times, dans laquelle Mine Thatcher affirmait que € la chose importante était de faire un effort pour mieux se

A la même époque, à Stockholm, Sir Geoffrey Howe, secrétaire au Foreion Office, rencontrait M. Gromyko dans une atmosphère dépourvue d'animosité, et les deux hommes s'entendaient sur le principe de nouvelles entrevues avant l'Assemblé générale des Nations unies en septembre prochain (le Foreign Office a cependant démenti l'information se ion laquelle Sir Geoffrey se rendrait prochainement à Moscoul.

En ce qui concerne au moins les déclarations publiques, l'adoucissement de la position britannique envers l'Est a précédé l'évolution simitaire de la diplomatie américaine Cette fois, l'opposition travailliste ne peut pas accuser Mrs Thatcher d'être le « caniche de Ronald Reagan ».

tions internationales qui lui manquair au début de sa carrière de premier ministra, inquiète de l'impasse dans et du risque qu'elle fait peser sur la sécurité mondiale, refroidie dans son amitié avec Ronald Reagan par la facon cavalière dont celui-ci la traiti dans la crise de la Grenade, M<sup>ere</sup> Thatcher a décidé de prendre des initiatives dans un domaine pour lequel elle ne montra longtemps Qu'un intérêt modeste.

Changement de ton cartes, mais pas de politique, encore moins de principes. Dans son discours de Blackbool, le chef du gouvernement britannique, après avoir appelé de ses vœux un renouvesu du dialogue Est-Ouest, avait ajouté que de tels échanges devaient être fondés sur la fermeté, de façon que le mot « dialogue » ne devienne pas aussi « aus-pect » que celui de « détente ».

#### JEAN-MARIE MACABREY.

(1) M. Cecil Parkinson, ministre du ommerce et de l'industrie, dut démissionner de ses l'onctions gouvernemen-tales après qu'une ancienne liaison avec sa secrétaire ait été rendue publique.

 Une mise en garde du P.C.
 hongrois. - La visite de M™ Thatcher à Budapest semble avoir suscité une certaine nervosité dans les milieux politiques hongrois : l'organe officiel du parti communiste, Nepszabadsag, vient de publier un article dans lequel il met l'Occident en garde contre toute tentative de diviser les pays du camp socialiste en réservant un traitement de faveur dans la presse et les échanges commerciaux à certains d'entre eux, comme la Hongrie.

## **AFRIQUE**

#### Angola

#### L'Afrique du Sud annonce un « désengagement » de ses troupes

Le premier ministre sud-africain, M. Pieter Botha, a annoncé, mardi 31 janvier, un « désengagement » des forces sud-africaines en Angola, destiné à favoriser l'instauration d'un cessez-le-feu de part et d'autre de la frontière angolo-namibienne. M. Botha, qui s'exprimait, au Cap, devant le Parlement, a précisé que cette décision prenaît effet à partir du mardi 31 janvier. Cette mesure, qui constitue une mise en applica-tion unilatérale des termes d'un cessez-le-feu proposê, le 15 décembre dernier, par Pretoria, intervient trois jours après les entretiens qui se sont découlés au Cap entre M. Botha et M. Chester Crocker, secrétaire d'Etat adjoint américain pour les af-

M. Botha a précisé qu'il avait pris certe décision « sur la base d'assurances reçues du gouvernement américain ». Le premier ministre a toutesois explicité le terme de « désengagement », en déclarant : Nous sommes en train de préparer des mesures en vue d'un éventuel cessez-le-feu, à condition que les autres (parties) apportent leur coopération » « Des mesures nécessaires dotvent être et seront prises pour s'assurer que notre décision ne soit pas exploitée aux dépens de la sécurité des populations du Sud-Ouest africain [Namibie] », a-t-il

Alors que le gouvernement de Luanda n'avait pas encore réagi ce mercredi matin à l'initiative sudafricaine, le bureau de la SWAPO (Organisation du peuple du Sud-Ouest africain) à Lusaka, a indiqué mardi que les combattants de l'organisation nationaliste namibienne observeront un cessez-le-fen si, de son côté. Pretoria s'engage à ouvrir des négociations sur l'indépendance de la Namibie, conformément au processus prévu par la résolution 435 des Nations unies. Cependant, selon la radio tanzanienne, M. Sam Nujoma, président de la SWAPO, a déclaré que la lutte militaire était en cours d'intensification en Namibie. quelles que soient les initiatives diplomatiques. Selon la radio, - 11 q rejeté les initiatives américaines. qualifiées de machination visunt à tromper le peuple de Namibie » MM. Nujoma et Crocker se trouvent tous les deux en Tanzanie pour rencontrer le président tanzanien. M. Julius Nverere.

L'annonce faite par M. Botha d'un désengagement des troupes sud-africaines en Angola constitue d'abord une reconnaissance implicite de la présence des forces de Pretoria en territoire angolais, alors même que les autorités sudafricaines avaient annoncé, le 15 ianvier dernier, le retrait complet de leurs troupes, à l'issue d'une opération de cinq semaines contre la SWAPO. M. Botha a apparenment été sensible aux arguments de l'envoyé spécial américain, qui lui a fait valoir que le règlement de la crise namibienne devait passer par le préalable d'une cessation des hostilités en Angola.

L'Afrique du Sud a, d'autre part, entamé des négociations, depuis le 16 janvier, avec le Mozambique, afin de normaliser les relations entre les deux pays. Pretoria accuse en effet Maputo d'accueillir sur son soi les militants de l'ANC (Congrès national africain), et le Mozambique reproche à l'Afrique du Sud de soutenir la RNM (Résistance nationale du Mozambique), en lutte contre le régime du président Samora Machel. Pretoria, qui se trouve ainsi engagé sur deux fronts, souhaite réduire la part que prennent dans le budget sud-africain les dépenses militaires. Il est encore trop tôt pour savoir si l'initiative sud-africaine sera suivie d'effets, bien que la pro-mière réaction du président de la SWAPO n'incline pas à l'optimisme.

#### **Tchad**

#### L'opération de récupération du Jaguar abattu a été une « véritable aventure »

selon M. Hernu

La balle est dans le camp de Paris pour le règlement du problème tchalien, a affirmé mardi 31 janvier, à Tananarive, M. Adoum Yacoub, conseiller de M. Goukouni Oueddel. Commentant la visite qu'effectue à partir de ce mercredi, à N'Diamena. Addis-Abeba et Tripoli. M. Claude Cheysson, le conseiller du gouvernement d'Union nationale de transition (GUNT) a affirmé à l'AFP que cette visite était une « bonne

chose ». A N'Djameta, en rendant hommage mardi soir au capitaine Croci, mort dans la destruction de son avion Jaguar abattu le 25 janvier par la DCA adverse, le colonel Pierre Caissot, commandant les opérations aériennes de la force Manta au Tchad, a précisé que le capitaine Croci était intervenu « en mission de riposte - après qu'une première patrouille aérienne de reconnais-sance ait été prise à partie alors qu'elle surveillait le déplacement de la colonne du GUNT (les partisans de M. Goukouni Ouedder) qui avait attaque, la veille, la base des FANT (les sidèles de M. Hissène Habré) à Ziguey. La colonne adverse tentait de rallier sa base de repli de Torodoum, à 200 kilomètres plus au nord

Deux patronilles aériennes avaient déjà eu lieu le matin du mercredi 25 janvier, malgré une violente tempête de sable qui s'était levée dans la région, mais elles n'avaient pas reçu l'ordre d'attaquer. Le convoi, au sol, n'a pas tiré contre les avions français, dont la mission essentielle était de repérer où pou-vaient avoir été dissimulés les prisomiers, dont deux ressortissants belges travaillant pour Médecins sans frontières. La colonne était de meurée groupée, en approche de sa base de recueil de Torodoum, et elle se terminait par une ambulance avec, peut-être, les otages.

Une troisième patronille, dite de reconnaissance et de dissussion puisqu'elle était autorisée à répliquer - après une confirmation à demander à Paris - en cas de légitime défense, a été organisée dans l'aprèsmidi. C'est à cette patrouille qu'ap-partenait le capitaine Croci. Depuis son déplacement de la nuit et de la matinée dans le désert, le convoi adverse était, à ce moment-là, non loin de l'oasis de Torodours. A proximité du puits avait été institué un disposi-tif de missiles SAM-7 et de DCA, notamment de 23 mm, qui a ouvert le feu sur la natrouille aérienne francaise alors que, précisément, les laguar arrivaient à la hauteur de la position camouflée. Les pilotes français ont répliqué, en contreattaque, sur ordre de Paris après un compte rendu instantant du PC français de N'Djamena.

C'est après une dernière passe en piqué, l'objectif étant, selon le colonel Caissot, de tenter d'empêcher la iosction entre la colonne et sa base de repli, que le Jaguar du capitaine Croci a été touché par des tirs de mitrailleuses de 23 mm abritées derrière le masque des arbustes de l'oasis de Torodoum, L'avion s'est abattu en piqué au sol, l'éjection du pilote ayant échoué pour des raisons qui sont sans doute liées à la basse altitude de la passe (environ moins d'une centaine de mètres, dit-on).

La tempête de sable ayant contimié à souffler durant plusieurs jours encore, l'opération de récupération du Jaguar abattu et du corps de son pilote a été - une véritable aventure », selon les termes propres du ministre de la défense, M. Charles Hernu. Depuis le poste tchadien de Ziguey, abandonné par les FANT, il a fallu que le 21° régiment d'infanterie de marine et l'aviation légère de l'armée de terre (ALAT), organisent, avec des hélicoptères Puma, des stations-relais en plein désert, sur deux cents kilomètres pour le ravitaillement en carburant et en vivres de la colonne de secours. A Torodoum même, de nombreux matériels ont été récupérés.

• Une déclaration de M. Claude Labbé. - M. Claude Labbé, prési dent du groupe RPR, a déclaré mardi 31 janvier, après la réunion de celui-ci à l'Assemblée nationale, qu'au Tchad la France avait une politique « incohérente et irresponsa-ble, et qu'elle avait engagé ses forces militaires à la légère ». Il a ajouté : « On répète trop dans les milieux gouvernementaux que nous n'avons pas d'ennemis, moye quoi nous n'avons sans doute pas non plus d'amis au Tchad comme au Liban » M. Labbé a poursuivi : « Nous prenons des contacts offi-ciels avec Kadhafi, qui a fais abat-tre ou abattu un de nos avions, créant ainsi une situation qui pourrait être une situation de guerre ouverte pour la France. >

# **AMÉRIQUES**

#### **Etats-Unis**

#### Le projet de budget pour 1985 prévoit un déficit de 180 milliards de dollars

opposition politique totale entre la

Maison Blanche et le Congrès, D'un

côté, le président, largement ap-

pronvé par l'opinion, se refuse à aug-

menter les impôts qu'il a réduits de-

puis son arrivée au pouvoir et dont la

hausse ne serait que de 18 milliards,

principalement fournis par la sup-

pression des possibilités de fraude

légale. De l'autre, sénateurs et re-

présentants, y compris républicains,

ne veulent pas entendre parler des

nouvelles coupes dans les dépenses

que M. Reagan prétend demander,

une situation dont, en fait, il n'est

Les clochards

selon M. Reagan

Dans une interview à un programme matinal de télévision. M. Reagan s'est efforcé, mardi

31 janvier, de modifier l'image de « président des riches » que

lui ont accolés les démocrates.

Evoquant le sort des milliers de

clochards qui peuplent les rues

des villes américaines, la prési-

dent a déclaré que nombre d'en-

tre eux avaient librement choisi

ce mode d'existence. Il a admis

toutefois que la situation s'était aggravée à la suite de la « dés-

institutionnalisation » de nom-breux handicapés mentaux e li-bérés » des hôpitaux psychiatri-

ques « sur leur demande », mais

dépourvus de logement à leur

sortie. (il y a. dans la seule ville

de New-York, quelque 35 000

sans-logis, et à peine 5 000 litte

disponibles dans les rares cen-

Tout en reconnaissant ou un

effort financier doit être fait pour

venir en aide aux plus démunis

le président a répété que le rep-

port qu'il a fait préparer sur la malnutrition aux Etats-Unis ne

révélait pas que la faim soit un

problème très répendu dans le

Washington. - Les Etats-Unis devraient enregistrer à nouveau en 1985 un lourd déficit budgétaire, inférieur de 4 milliards de dollars seulement à celui de l'année en cours. D'un montant d'environ 925 milliards, les dépenses budgétaires pour l'année fiscale 1985 (1), que M. Reagan devait présenter au Congrès ce mercredi le l'évrier, dépasseraient en effet les recettes de quelque 180 milliards de dollars.

Ce déficit serait donc de 10 milliards plus élevé que ne l'avait initialement prevu l'administration. Cette tendance pourrait se maintenir jusqu'au terme du prochain mandat présidentiel puisque l'écart entre dépenses et recettes devrait être, estime-t-on aujourd'hui, de 177 milliards pour 1986, 180 pour 1987 et 151 pour 1988, contre respectivement 129 milliards, 118 et 82 dans les projections de l'année passée. La baisse n'est néanmoins pas négligea-

S - 14

#### Equateur

#### LE CANDIDAT SOCIAL-DÉMOCRATE ARRIVE EN TÊTE AU PREMIER TOUR DE L'ÉLECTION PRÉSIDEN-TIELLE

Quito (AFP, Reuter.). - Le candidat social-démocrate à l'élection présidentielle, M. Rodrigo Borja, est arrivé en tête au premier tour, le 29 janvier, avec 28,4 % des suffrages exprimés, contre 27,48 % à son adversaire conservateur, M. Leon Febres Cordero (1), candidat social-chrétien du Front de reconstruction national. M. Angel Duarte (centriste, du mouvement Concentration des forces populaires) obtient 13,72 % des chacun des six autres candidats se situant au-dessous de 7,5 %.

Aucun des candidats n'ayant obtenu la majorité absolue, un deuxième tour aura lieu en mai. sept ans, a déià bénéficié du désistement de deux des « petits » candidats, MM. Aspiazu, du Front alfariste, et Huerta, du Parti démocrate. Il part, ainsi, légèrement fa-vori face à M. Febres, un industriel de cinquante-trois ans, défenseur du libéralisme économique.

(1) Le Monde du 28 janvier.

peut-être pas mécontent en cette an-De notre correspondant née électorale. ble par rapport à 1983 où le déficit

Troisième raison du déséquilibre : s'était monté à 195 milliards, et il les dépenses militaires en croissance devrait, espère-t-on maintenant, continue et qui enregistrent, avec tomber à 122 milliards en 1989. une enveloppe totale supérieure à 310 milliards, une hausse de quel-Cette persistance des « trous » que 13%, profitant surtout à la mabudgétaires, qui est aussi vivement critiquée par M. Reagan que par les rine et à l'armée de l'air. parlementaires, a pour origine une

#### Israël et l'Egypte

Plusieurs budgets sociaux devraient être à nouveau réduits, notamment ceux de l'aide alimentaire et de l'assistance médicale. Des augmentations sout en revanche prévues pour la recherche (quelque 8 milliards pour la station spatiale habitée) ; la lutte contre la criminalité; l'agriculture et la charge de la dette

Le montant de l'aide internationale (civile et militaire) devrait également progresser, à destination en particulier de l'Amérique centrale, du Maroc et de plusieurs pays africains considérés comme menacés par la Libye. Israël et l'Egypte seront les principaux bénéficiaires de cette aide, et l'assistance militaire qui leur sera accordée se fera, de surcroît, sous forme de dons. C'est le résultat de l'engagement que M. Reagan avait pris fin novembre vis-à-vis de M. Shamir afin de renforcer l'alliance américanoisraélienne contre la Syrie. Les Etats-Unis avaient ensuite dû faire la même promesse à l'Egypte pour ne pas paraître favoriser Israel aux dépens des pays arabes et pour maintenir la balance égale entre les deux Etats signataires des accords de Camp David

L'ensemble de ces prévisions budgétaires se fonde sur l'espoir du maintien d'une forte reprise écono mique marquée par une dimination entaire du taux de chômage (à 7,5% fin 1985), une croissance économique de 4 à 4,5% durant l'an-née prochaine, une inflation d'un peu plus de 4% à la fin de 1984 et une légère baisse des taux d'intérêt.

BERNARD GUETTA.

(1) L'année fiscale s'ouvre au début du trimestre précédant l'ouverture de l'année civile. Le budget 1985 porte donc sur la période allant du 1º octobre 1984 au 1° octobre 1985.

#### LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AMÉ-RICAIN ENTREPREND UNE TOURNÉE EN AMÉRIQUE LATINE

Le secrétaire d'Etat américain, M. George Shultz, a commencé, le mardi 31 janvier, une touruée de huit jours en Amérique latine, dont la première escale a été San-Salvador. Il visitera ensuite le Vene-zuela, le Brésil, puis les îles Caraïbes de la Grenade et de la Barbade.

A Caracas, M. Shultz représ tera le président Reagean à la cérémonie d'investiture du président social démocrate M. Lusinchi. Le Venezuela est l'un des quatre pays membres du groupe de Contadora, qui s'efforce de trouver des solutions égociées aux crises d'Amérique centrale.

Au Salvador, M. Shultz a promis au président M. Alvaro Magana (conservateur) le soutien total des Etats-Unis - pour valnere la gué-rilla -. On sait que l'administration Reagean s'appréte à demander au Congrès 300 millions de dollars d'aide supplémentaire pour le Salva-dor. M. Shultz a également renou-velé la condamnation par les États-Unis des escadrons de la mort d'extrême droite.

M. Shultz a, par ailleurs, rencon-tré les six candidats à l'élection préidentielle du 25 mars prochain. Parmi eux figure le président de Assemblée nationale, le major d'Aubuisson, qu'un ancien amba deur des Etats-Unis à San-Salvador. M. White, avait accusé d'être le chef des escadrons de la mort. En novembre dernier, Washington avait refusé un visa d'entrée aux Etats-Unis à M. d'Aubuisson. ~ /AFP,

#### Chili Mme BEATE KLARSFELD A ÉTÉ INTERPELLÉE

Santiago (Reuter). - La police nilienne a interpellé, le mardi 31 janvier. Mme Beate Klarsfeld et six autres personnes qui manifes taient en face du palais présidentiel de la Moneda, à Santiago, pour de-mander l'expulsion de l'ancien colo-nel SS Walter Rauff, réfugié au Chili. L'épouse allemande du « chasseur de nazis » français, l'avo-cat Serge Klarsfeld, a été libérée au bout d'une heure, après l'interven-tion de personnalités religieuses et des autorités consulaires de RFA à

Walter Rauff, accusé d'être le responsable du programme des « ca-mions à gaz », qui a provoqué la mort de deux cent mille personnes, dont quatre-vingt-dix-sept mille juifs durant la denxième guerre mon-diale, est arrivé au Chili en 1958. Il est âgé de soixante-dix-neuf ans. En 1963, la justice chilienne avait rejeté une demande d'extradition présentée par le gouvernement de Bonn.

حكذاءت الأصل

. A Empres John Carl De See See we to the same that The Contract See POR STREET The same of the same of · Servine 三种 键 流流流 The state of the state of 一次 地名美国 THE SECTION SE MAN THANK Section States

La

A SHOP SHOW

4 4 MA

يَّرُ عِنْهُ لِمُعْمِدُ ...

19 ... - Same 🖽

est sein 🐉 🏋

and the same of the same of

三·司马 ( ) 李明

2 . g. anda

The track of g

and the second

A PLANE

---

三 医糖糖

The second second

المادة المادة المادة المادة على ا المادة المادة على الم

Same and the second of the second

of a separate of

ينون و توشيع المناس

**罗美** 

Maria Maria

The second second

The state of the s

Man in the same

The state of the s

media!

To the second

- 2

E \*\*\*\*

 $\frac{1}{2} \log (2\pi e^{-\frac{1}{2} \delta})$ 

. - - - •

....

A Assessment of the second

general and a second

A - 2.77

 $\forall t \in I_t^{\mathrm{add}}(x) : \forall t \in \mathrm{loop}($ 

to a series of

12 2 11

.<u>u</u> . \_\_\_

inan r

A 1975

ر ويو<sup>من ته</sup>

**\*** 

Section .

· 6 (1)

4.7.

-21

124

Andrew State and ·· falls gift : " Surgici THE PROPERTY OF 公司等 神教 安全 Company of the second 2.79 AU. - 5.74g Property Commence THE PARTY IN 海 海道 輔 海道 AND ADDRESS OF THE PARTY NAMED IN

5城 经湖南管辖 -Fil Branchage 2 Come de Chair manie THE PARTY OF PERSONS - - trees - my garrier and Property That the film ् 🗕 के अस्तर अस्तर The first second COLUMN TO A PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR Carried A A. C.

The state of the state of PERSON INC. THE WAY IN 法就事 無事物 藏。 \*\*\* \* \*\* \* \*\*\*\* (\* \*\*\*) SHOW THE WAR THE NAME OF STREET OF A Brown Brillian \*\* \*\* \*\*\* With San . State to

the Call of the Ca Commence of the second a managan E RENDEZ-VOUS DE The Services On the Comme

DALOGUE SOCIAL THE DE L'ENTRE Control of the second Section of the section STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

1984 à l'hétel Monsieur & Cook Project And the second s

----

# ede ses troupes

in the second of The sales and the sales se machinizion citari e Marine de Marine de Namine de Crocker de Ing. Tanzanie pour the president toncemen MANUETE.

traces fanc per M Bone s distant en Angola conting NAME OF THE PERSON OF THE PERS the property des toron de life. s and american angular city er cas tes autori e un Attend and the land BOR SCHOOL IC IC LAND STORE Breenes & Produce Chica Ale The state sentance while the 1990, M. Berbe 2 app remmen BRANK BER EFRENTEN: CE IN Come dermit babeit bei eine CAS PERSON

Andrew da Sed and surre yen ne de réputations donné AND THE RESERVE OF ME OF SHORE Ber Berteller to relation one THE PARTY SEC. IS THE Market Cantella of the Market St. 18 of Market Africa de Sur de A AND CRESTAGE THE Commence of the sentence of th PRINCE OF FRIENDS Marie Committee and the A part cost grante. La d and and afficiant for direction is and in the course from it has Marie College Street College en en constitution de contractor de la THE PROPERTY OF THE PARTY

#### **ho dù Jac**uer abatu eventure »

Comment of The Control of the Bag and of garden de la company **阿斯斯 李成 在** The second second second \*\*\*\* \*\*\*\*\*\* \*\*\* \*\*\* Marie State of the State of the

-A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH Commence of the second English Factor MAR THURSDAY AND SEL PROPERTY. 200 ME ME ME Marine Marine SAME SHOWN IN THE PARTY OF

La maria de la

The second secon

Service Company The state of the s The state of the s Mary Main St the date of Salar des et and the same AND STATE OF THE S And the second THE BOOK ALLOW THE THE 

BOOK THE THE THE PER

**Farmonce** 

> Notre envoyé spécial, qui a enquêté dans le Sud tunisien, montrait dans un premier article comment et pourquoi les émentes de Tunisie sont parties de l'oasis de Douz et se sont casulte étendues à tout le pays. Dans un deuxième article, il expliquait la façon dont s'est creusé le fossé entre la ise moyenne et les déshérités (le Monde des 31 janvier et le février).

Tanis. - « Ici, nous ne sommes pas sous la IV République fran-çaise. C'est moi qui forme le gouvernement, c'est moi qui vous nomme premier ministre ou qui vous décharge de vos fonctions. Vous avez fait la politique que je vous ai dit de faire. C'est vous qui me succéderez. l'ai confiance en vous et, pour vous le montrer, je retire le ministère de l'intérieur à Driss Guiga et je vous le confie. C'est en ces termes, nous raconte M. Mohamed Mzali, que, lors d'une audience au palais de Carthage, le président Bourguiba l'a confirmé dans ses fonctions le samedi 7 janvier, quelques jours après les émeutes. Le Combattant suprême ponvait difficilement admettre que la police ait laissé conspuer son premier ministre, alors qu'il avait été lui-même favorable, des septembre, au doublement du prix du pain.

Denuis cette entrevue, le premier ministre parle moins du rôle des prolibyens et det islamistes dans les troubles, pour mettre l'accent sur les défaillances de la police et la « conspiration de son principal rival. M. Guiga aurait caressé l'espoir, si le gouvernement avait démission comme il le souhaitait, d'être choisi pour remplacer M. Mzali et donc, aux termes de la Constitution, de de venir le «dauphin» en titre. Après la terrible secousse que le pays venait de subir, ces manœuvres ont pu surprendre. Pourtant, ce n'eût pas été la première fois qu'une révolte de la rue aurait été utilisée dans la lutte pour le pouvoir.

Pour comprendre l'apreté de ces jenz, il faut remonter au 15 mars 1967. Dans la soirée éciate un orage d'une violence dantesque. A la mesure de l'événement pour la Tunisie, qui apprend, le matin, que le chef de l'Etat a surviça à un infarctus. La classe politique prend alors conscience que M. Bourguiba est mortel, et, de ce jour, commence la guerre de succession ». Redoutant que le président, qui le soutient, ne soit victime d'une nouvelle attaque, M. Ahmed Ben Salah, ministre de l'économie, accélère la mise en place de son système coopératif, au risque d'accroître le mécontentement, sans se douter qu'il précipite ainsi sa disgrâce. Ce méconten primera une première fois en juin six jours.

#### Les émeutes de 1978

Depuis qu'en 1965 M. Bourguiba a préconisé une solution négociée du problème palestinien, la Tunisie est en butte à l'hostilité des pays arabes progressistes. Pour rompre cet isolement, M. Mohamed Sayah, homme du président » et responsa-ble du Parti destourien, prend l'ini-tiative d'organiser, le 5 juin, une manifestation de solidarité avec l'Egypte de Nasser. Quelque 5 000 Tunisois répondent à l'appel. Mais le mouvement dégénère : la foule attaque le centre culturel américain, la grande synagogue, le quar-tier juif, et se livre au pillage. Hos-tiles à M. Sayah, le ministre de l'intérieur, M. Béji Card Essebsi, et le ministre de la défense, M. Mahmoud Mestiri, se seraient alors, au dire des témoins, gardés de faire in-

tervenir la police et la troupe.

مكذا من الأعل

A la suite d'autres incidents, M. Bourguiba met un terme, en 1969, à l'expérience « coopérativiste » que réprouve M. Mestiri, qui représente l'aile libérale du PSD. Mais c'est M. Hedi Nouira qui est nommé premier ministre. Il change de cap et pratique un libéralisme économique qui favorise l'émer-gence d'une nouvelle bourgeoisie et l'élargissement de la classe moyenne. L'écart commence à se creuser entre celle-ci et la couche des déshérités. Une crise sociale couve. L'UGTT, qui s'affirme comme la principale force organisée du pays au détriment du PSD, prend la défense des travailleurs. Le ponvoir a-t-il recouru à une machination pour affaiblir la centrale syndicale et briser son chef, M. Habib Achour, comme celui-ci l'a affirmé par la suite? Le fait est que la grève générale ordonnée par l'UGTT le 26 janvier 1978 se transforme en émeute à Tunis. Cette fois cinquante mille personnes au moins étaient cendues dans la rue, et il avait fallu faire appel à l'armée pour rétablir l'ordre.

#### Un jeu de massacre

Le caime revenu, M. Nouira poursuit sa politique comme si de rien n'était, estimant qu'il n'y en a pas d'autre. Il sait aussi que le président répugne à changer de premier ministre, et que peu de ses pairs sont susceptibles de briguer cette charge. Né à Monastir, M. Bourguiba entend, en effet, constituer une sorte de « dynastie monastirienne » à travers le premier ministre, lui-même monastirien, appelé à lui succèder. Persuadé d'avoir muselé ses adversaires, M. Nonira commet une erreur de calcul, analogue à celle de M. Ben Salah, en ne procédant pas aux infléchissements qui s'imposent.

Deux ans plus tard, autre sesse. Elle est indirectement provoquée par le colonel Kadhafi, qui n'a pas pardonné à M. Nouira d'avoir toroillé l'accord d'union entre les deux pays signé le 12 janvier 1974 à Djerba par le président Bourguiba. Un commando tunisien, entraîné en Libye, attaque Gafsa les 26 et 27 minvier 1980 en espérant soulever le pays et entraîner la chute d'un régime qui dérange par sa modernité et son - relatif - libéralisme. L'armée intervient pour la deuxième fois. Légaliste et disciplinée, comme l'a voulu M. Bourguiba, elle regagne ses casernes la tâche accomplie. L'alerte passée, le pouvoir ne semble pas avoir tiré les leçons qui s'impo-

Les lacanes de la police et des services de sécurité avaient pourtant été évidentes - déjà - puisque, dans le mois précédant l'attaque, des camions venus de Libye avaient entreposé des armes dans la cité minière sans éveiller l'attention. On ne s'était pas préoccupé non plus des sympathies que la population du Sud, fort pauvre, éprouvait pour la Jamahiriya libyenne, riche et révolutionnaire! - Si l'on s'en était vraiment ému, nous a confié un opposant, plutôt que de monter une deuxième chaîne de télévision francophone, on aurait amélioré la chaîne arabe et renforcé les émetteurs de radio et de télévision pour combattre l'influence des ondes libyennes qu'on capte souvent mieux dans le Sud que celles de l'Etat. »

M. Bourguiba, qui reste maître du jen, sent qu'un changement s'im-pose. Dès 1979, il songe à se séparer de M. Nouira et profite de la mala-die de celui-ci pour faire appel, en 1980, à M. Mzali. Le troisième pre-

#### III. – L'ombre de l'armée

La Tunisie des frustrations

De notre envoyé spécial PAUL BALTA

mier ministre du régime bourgui- les grands problèmes : « ceintures bien a plus la fibre arabe et islamique que son prédécesseur et un meilleur contact avec la foule. Il pratique un populisme qui agace la classe politique mais semble plaire au petit peuple. Il opte pour une voie médiane entre le coopérativisme des années 60-70 et le libéralisme « sauvage » de la décennie suivante.

Il entend donc lutter contre le déséquilibre régional et améliorer le sort des déshérités en imposant quelques sacrifices à une bourgeoisie qui a largement profité de l'aide de l'Etat. Parallèlement, il accorde aux classes moyennes - avec l'aval du président - le multipartisme et une plus grande démocratisation. Mais il doit compter avec les pesanteurs sociologiques : les nantis bloquent les mesures fiscales indispensables pour donner à l'Etat les movens de sa politique sociale, et les oligarchies lo cales freinent une démocratisation qui risque d'entamer leurs pouvoirs. Enfin, la santé du président octogénaire devenant plus préoccupante, la classe politique fait ses délices des jeux de Carthage et de ses intrigues, se livrant elle-même autour du palais à un véritable jeu de massacre contre les premiers ministres possi-

Sur cette toile de fond, la hausse du prix des céréales, pour rigoureuse et cohérente qu'elle ait été du point de vue de l'Etat, a été perçue comme une provocation. Tous les dirigeants syndicaux en province nous ont répété : « Au lieu de faire payer les riches, on a pénalisé les pauvres. . Résumant leur pensée, M. Habib Guiza, responsable de l'union régionale de Gabès, déclare : < Il faut revoir les choix économiques et sociaux. On ne nous a guère consultés pour le VI<sup>e</sup> plan, bien que nous connaissions les réalités locales. Vous voyez le résultat. L'essentiel dans le tiers-monde, ce n'est pas le multipartisme mais le développement et la justice, et je précise que ce ne sont pas les islamistes qui ourront résoudre, demain, les pro-

blèmes du pays. » Le secrétaire général de l'UGTT, M. Tayeb Baccouche, leur fait écho: «. Nous vivons au jour le jour au niveau des choix, du fonctionnement. Il faut changer de politique. » Il s'interroge sur les capacités des responsables actuels d'entreprendre les réformes indispensables, et ajoute : « Comment peut-on prétendre lutter contre le chômage quand on ignore le nombre exact des chômeurs? Il faut tirer la leçon des ments. Le redressement suppose une prise de conscience et une volonté politique. Existent-elles? Je voudrais ne pas en douter! -

Dans les partis de l'opposition légale, c'est le même son de cloche. Secrétaire général du Parti communiste, M. Mohamed Harmel parle le langage de la franchise et de la lucidité. Après avoir souligné le vide po-litique créé par l'érosion du PSD, après vingt-sept ans de pouvoir exclusif, il note qu'aucune force - PC, Mouvement des démocrates socialistes. mouvements islamistes, UGTT, Mouvement de l'unité populaire - n'est en mesure à elle seule de jouer un rôle déterminant.

Toutes les forces vives doivent s'unir pour constituer un nouveau bloc historique. Elles peuvent se retrouver sur un consensus démocratique national. Il faut renoncer à une notion étroite et corporatiste de la politique pour créer une nouvelle dynamique », nous dit-il.

M. Mahmoud Mestiri, au nom du MSD, ne tient pas un langage très différent. Il faut, estime-t-il, commencer par faire le bilan, puis poser

rouges - des grandes villes, jeunesse et déchet scolaire, agriculture, processus industriel, tourisme, etc. Il se dit persuadé qu'un consensus est possible sur les thèmes essentiels : l'État, l'avenir du pays, le processus démocratique. . Mais, conclut-il, si on veut que la classe politique se sente concernée, il faut créer les structures qui le permettent. C'est au pouvoir d'en prendre l'initia-

## 

un sergent?> Anjourd'hui, deux questions se posent : les adversaires de M. Mzali vont-ils continuer leur guérilla au détriment du pays? Le premier ministre va-t-il, comme ses prédécesseurs, se contenter de trouver des boucs émissaires ou est-il, au contraire, décidé à aller au fond des choses et à agir en conséquence ? En effet, la mise à l'écart de M. Guiga que le président a maintenu au bureau politique - n'est pas une panacée. Il ne suffit pas non plus de croire qu'on a exorcisé les périls parce qu'on a arrêté au fil des ans les dirigeants islamistes: s'ils ont une audience importante - sans proposer pour autant un programme cobérent, réaliste et moderne dans le

cas où ils réussiraient à s'emparer du pouvoir, - c'est parce qu'ils - collent » aux préoccupations des plus déshérités et dénoncent dans un langage simple et qui fait mouche les tares de la société. Après la secousse du 26 janvier

1978, il était évident que les jeunes

- 60 % de la population a moins de vingt ans et n'a donc pas vibré aux luttes du Combattant suprême pour l'indépendance - représentaient une inconnue, voire une menace. Les plus lucides des Tunisiens attiraient l'attention sur ce « réservoir de vio-lence » qui risquait d'exploser, et nons nous en étions fait l'écho (1). L'explosion a eu lieu; 5 000 mani-festants en 1967, 50 000 en 1978, quelque 500 000 dans l'ensemble du pays en 1984, sans parler de l'alerte de Gafsa en 1980 : le rythme des secousses s'accélère et s'intensifie. Aujourd'hui - et comment ne pas s'en inquiéter? - deux thèmes reviennent dans toutes les conversations, dans les salons, dans les états-majors politiques, dans la rue : la crainte d'une nouvelle émeute plus dure et plus meurtrière : la peur - l'espoir chez certains – que l'armée ne regagne plus ses casernes si elle devait encore rétablir l'ordre.

Formés en France et de plus en plus, aux États-Unis et en Turquie dans les bases américaines, les officiers tunisiens n'ont jamais en la réputation de putschistes (2). Sans doute nationalistes arabes - nassériens, pro-libyens, baasistes - et is-

lamistes ne ménagent pas leurs ef-forts pour recruter des sympathisants, surtout parmi les sous-officiers, sans que cela représente, pour le moment, un réel danger. Dans les milieux proches des communistes, on estime, d'ailleurs, que l'armée est · trop infiltrée par la CIA - pour qu'un militaire envisage de - se lancer dans une aventure sans un seu vert de Washing-

Il n'en demeure pas moins que, pour la première fois depuis l'indépendance, l'ombre de l'armée plane sur la Tunisie, et que les Tunisiens en parlent ouvertement. Alors que MM. Mzali et Guiga se disputaient devant lui après les émeutes, le président Bourguiba les aurait fait taire en s'écriant : · Qu'est-ce que vous voulez? Que nous ayons un ser-gent? » (allusion au sergent-chef Doe devenu président du Libéria).

(1) Cf. « La Tunisie des incertitudes », le Monde des 17, 18 et 19 février 1982.

(2) Cependant, en 1963, le tribunal militaire de Tunis avait condamné à mort, le 17 janvier, sept officiers et six civils qui avaient voulu assassiner le pré-sident Bourguiba (cinq officiers et cinq civils om été exécutés). Ils avaient été dénoncés par un sous-officier. En fait, il s'agissait moins d'une tentative de s'agissait moins o une tentative de putsch – l'armée est légaliste – que d'un complot politique conçu par des yousselistes peu après l'assassinat de leur chef, Salah Ben Youssef, rival de M. Bourguiba, en août 1961.

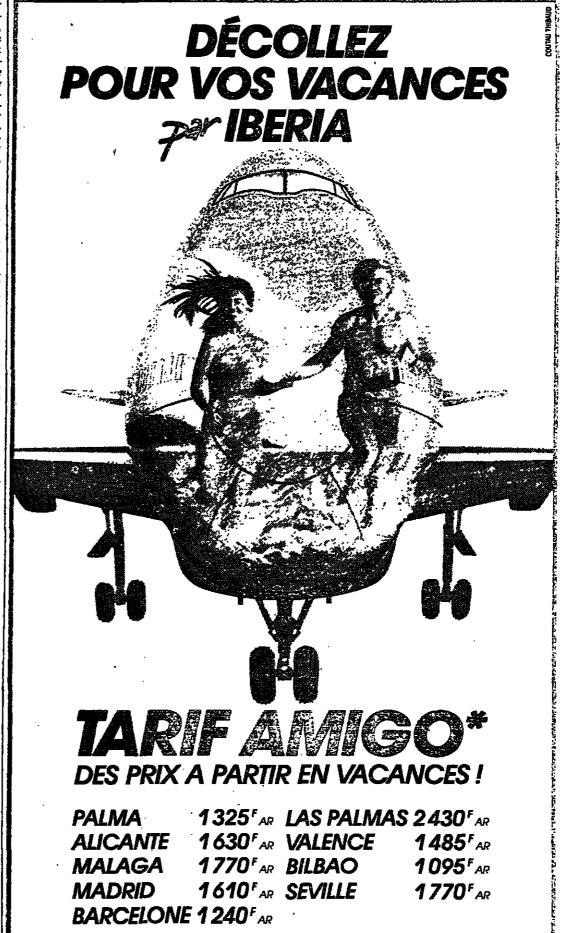

" Prix au départ de Paris, valables jusqu au 31 Mars 1984. Autres tarits Amigo au départ de Lyan, Marseille et Nice. Conditions spéciales d'application: consultez votre agence de voyages, ou téléphonez à inforiberta - 720.41.41



#### LES RENDEZ-VOUS DE GSI

Le prochain Rendez-Vous de GSI a pour thème : DIALOGUE SOCIAL ET COMPETITIVITE DE L'ENTREPRISE.

Des actions concrètes et des résultats mesurables dans deux domaines : • L'aménagement du temps de travail L'expression des salariés Cette manifestation aura lieu le mardi 20-mars 1984 à l'hôtel George-V, sous la présidence de Monsieur Lionel Stoléru,

ancien ministre, professeur à l'école Polytechnique. Si uous désirez obtenir le programme de ce Rendez-Vous, veuillez retourner ce coupon-réporse à : lenny Defair, GSI Formation, 6, rue Firmin-Gillot, 75015-PARIS, Tét. : (1) 550-22-50.

| M        |  |
|----------|--|
| Fonction |  |
| Société  |  |
| Adresse  |  |
| TAL      |  |
|          |  |

Ľ ÞÓUCÁTION FÉVRIER 1984 LYCÉE: DÉJOUEZ LES PIÈGES 3. - SECONDE:

Un saut rude SECONDE:

Attention aux options

1 S: Maths en folie

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

#### Amnesty International publie le témoignage d'un détenu dans un camp « à régime spécial »

Vivre à VS 389-36/1

Le monde carcéral soviétique est soigneusement organisé sui-vant le degré de sévérité des conditions de détention, et le régime de détention est spécifié lors de cette biérarchie (si on laisse à part les cellules d'isole prisons où sont « punis » les détenus récalcitrants) se trouvern les camps dits « à régime spécial », suivis par les camos « à régame strict ».

Les camps « à régime spécial » sont en principe réservés aux per-sonnes coupables de « crimes économiques graves » ou de crimes avec violence : mais on v trouve aussi des détenus convaincus de « crimes particuliàrement dangereux pour l'Etat > :

La section francaise d'Amnesty International cite ainsi quinze prisonniers d'opinion qui purgent des peines de dix ans de détention suivies de cinq ans dé relégation: par exemple, Oleksa Tikhy, membre du groupe ukrainien pour l'application des accords d'Helii. ou Balis Gavaouskas, membre d'un groupe similaire constians de camo en 1978, après avoir deià subi vinot-cino ans de déten-

Selon les « principes de la législation soviétique sur le travail correctif », adoptés en 1969, les détenus soumis au « régime sp cial > doivent porter e des habits de type spécial » et « loger dans s locaux de type cellulaire », où ils disposent d'une surface « non inférieure à deux mètres carrés ». Tenus « en isolement strict », ils sont « en règle générale employés à des travaux ardus » et reçoivent des rations alimentaires « qui assurent un fonctionnement normal de l'organisme humain ». Il n'y pas de femmes dans cette sorte de camp, mais on peut y détenir des infirmes.

Les prisonniers ont droit à deux visites par an et peuvent recevoir nant ni chocolat, ni café, thé ou

viende non mélangée). Leur correspondance peut leur être confisqués, notamment en cas de 🕻 déclarations calomnieuses sur l'administration ou les conditions dans le camp (...), soupçon d'utili-sation d'un code (ou) divulgation d'informations qui ne doive être rendues publiques ». Depuis 1978, l'instruction nº 37 du ministère de l'intérieur autorise l'administration du camp à détruire les lettres confisquées.

#### La nourriture

est souvent avariée Quelles sont, dans la réalité.

les conditions de vie dans les camps « à régime spécial » ainsi définis par la loi ? Amnesty International a recu, par des voies détournées, le témoignage d'un prisonnier d'opinion détenu dans le camp « VS 389-36/1 », situé dans la région de Perm, et où ont été transférés les prisonniers politiques venus de plusieurs camps de Mordovie. En des termes très sobres, le prisonnier décrit les trois types de cellule : cellule d'habitation, où le prisonnier dispose en effet de 2 mètres carrés, encombrés de deux lits-cages et d'une table, et où la lumière reste llumée nuit et jour ; cellule de travail, juste en face. Duante et mal éclairée, où le prisonnier est censé assembler sept cents comnosants électriques par iour le peu nombreux sont ceux qu enfin cellule dite « d'exercice » : certaines font 2 mètres de long sur 2 mètres de large et 2 mètres et demi de haut, et le soleil n'y nénètre iamais. C'est là que les prisonniers en détention solitaire peuvent prendre leur exercice, une demi-beure par iour. Les autres cellules font 3 mètres sur 5, quelques rayons de soleil y pénètrent parfois, mais les détenus doivent y garder « leur veste boutonnée » et « certains gardiens interdisent même d'ôter la casouette ». « Quand vous demandez pourquoi les cellules d'exercice

sont si exigues, écrit le prisonnier, ils répondent que les dimensions ne sont pas spécifiées par la loi et qu'ils peuvent par conséquent les construire comme ils l'enten-

dent. > La nourriture est meuvaise, la viande (morceaux de cartilage, os)
est souvent avariée, « nous
n'avons presque jamais de lé-gumes et jamais de légumes
frais ». Les détenus ont le droit de lépenser 4 roubles par mois pour acheter qualques provisions. Les lettres sont très souvent confisquées - en particulier toutes les cartes postales ou toute la correscondance venue de l'étranger Les prisonniers sont privés de tout document juridique concer nant leur propre cas (ce qui est contraire à la loi), c'est-à-dire qu'il leur est impossible « de lut-

ter pour leurs droits ». ∠ Les prisonniers condamnés pour propagande et agitation antitiques sont souvent privés de visite. » Dans ce camp réservé semble-t-il aux politiques, « les plus dures que dans les camps à régime spécial pour condamnés de droit commun. Les règles spécifiées par le code de détention des prisonniers ne s'appliquent pes à nous. Très souvent, nous sommes à la merci de l'adminis tration locale. Les grèves de la im sont considén infraction au régime du camo et Quaties 1.

La section française d'Amnesty International publie en même mps que ce témoignage le texte du nouvel article du code pénal promulgé le 13 septembre der nier, (le Mande du 30 novembre). il permet de condamner à une peine supplémentaire de trois à cinq ans de prison les détenus qui ent délibérément aux exigences légitimes de l'adminis-tration d'un établissement de travail correctif ». Avant même la promulgation de ce décret, Amsance, en dix mois, de douze condamnations supplémentaires à l'issue d'une première peine.

#### Le chancelier Kohl pourrait maintenir à son poste le ministre de la défense

Bonn. - Le conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 1ª février à la Hardthöhe, siège du ministère de la défense, pour débattre du rapport annuel sur les orientations militaires de la RFA, préparé par le ministre, M. Mandred Worner. Malgré le scandale provoqué par son compor-tement dans l'affaire Kiessling. le ministre semblait finalement assuré mercredi matin de conserver son portefeuille. Le chancelier Kohl se serait, en effet, résolu à cette décision, malgré les risques personnels qu'elle comporte pour lui, afin d'éviter un remaniement ministériel plus

#### Pologne LA HAUSSE DES PRIX

#### alimentaires **EST ENTRÉE EN VIGUEUR**

La hausse des prix alimentaires est entrée en vigueur lundi 30 janvier: en moyenne et selon les chif-fres officiels, le coût des dépenses d'alimentation est accru de 10 %, le prix du pain augmente de 25 %, celui du beurre, du fromage, du poulet ou du jambon de plus de 30 %. Cette hausse, moins forte que celle envisagée à l'origine, est l'aboutissement d'un long processus engagé à l'automne par les autorités, par le biais d'une campagne psychologique et d'une « consultation » de la popula-

En dépit des adoucissements apportés, les hausses ont été critiquées par les nouveaux syndicats officiels, qui ont profité de l'occasion pour faire preuve d'une certaine « indénce . La direction clandestine de Solidarité, tout en condamnant vivement ces mesures, n'a pas appelé à des actions concrètes de protestation. Les seules réactions connues lundi sont une brève manifestation à Wroclaw et une grève perlée dans certains ateliers de l'usine d'Ursus, près de Varsovie. Cependant, d'importants dispositifs policiers ont été mis en place mardi 31 janvier dans plusieurs villes, en particulier Wroclaw et Gdansk. La veille, M. Walesa avait estimé qu'en, dépit du sentiment de « grande colère » des travailleurs, ce n'était pas « le moment d'agir : les gens savent que la période est mau-vaise ». — {UPI. AFP, AP.}

#### Correspondance

important, remettant en cause l'équilibre au sein de la coalition gouvernementale. Le maintien de M. Worner serait

assorti de la réhabilitation et de la réintégration dans l'armée du général Kiessling, limogé parce qu'il était censé représenter un · risque pour la sécurité - de la RFA, en raison de l'homosexualité dont il avait été accusé. Le général ne retrouverait toutefois pas son poste d'adjoint au commandement en chef de l'OTAN, le général Rogers. En revanche, le secrétaire d'État à la défense, M. Joachim Hiehle, ainsi queles principaux responsables du MAD, le service de reuseignements de l'armée, devraient payer les pots

Le chancelier, qui, pour la troisième journée consécutive, poursui-vait mardi ses consultations sur l'« affaire Worner-Kiessling », a notamment reçu le chef de la CSU bavaroise. M. Franz-Josef Strauss, et le président du parti libéral, M. Hans Dietrich Genscher, ministre des affaires étrangères et vicechancelier.

#### Le jeu de M. Strauss

M. Strauss s'était ouvertement prononcé dimanche pour un impor-tant remaniement ministériel qui n'affecterait pas seulement le ministère de la défense, mais également celui de l'économie, tenu par du Parti libéral, actuellement sous le coup d'une enquête judiciaire dans l'affaire Flick. On prêtait ces derniers jours au leader bavarois le souhait de rentrer au gouvernement à la place de l'un ou l'autre des deux ministres déchus, prétention inac-ceptable pour les libéraux et une partie de la CDU.

Le maintien de M. Wörner à la défense, qui devait, pensait-on, être annoncé après le conseil des ministres de ce mercredi, éviterait dans l'immédiat à M. Kohl de modifier l'équilibre délicat de son gouverne-ment. Mais l'a affaire Worner-Kiessling a pris ces dernières se-maines de telles proportions qu'on peut difficilement tirer un trait. Le chancelier n'ignore pas que sa réputation d'homme d'Etat est en jeu.

Dès que les premières indications provenant de la chancellerie eurent

commencé à filtrer mardi, les com-mentaires se sont déchaînés. Maintenir en poste le ministre « comme s'il ne s'était rien passé... mettralt en doute la capacité du ministre et du gouvernement à diriger le pays -, disait un commentateur de la télévision. « La solution envisagée peut suffire à Kiessling, ajoutait-il, pas à la République. Si l'on garde Worner, embladi-on à la radio, · il faudra donner des explications, ou alors l'« affaire Worner » finira par devenir l' affaire Kohl -.

On peut s'attendre à voir le chancelier, fidèle à sa tactique habituelle, faire le dos rond dans les prochaines semaines en attendant que la tempête se calme. Reçu mardi soir par la presse étrangère dans un grand hôtel de Bonn, il s'est efforcé présenter sa traditionnelle sérénité face aux inévitables questions C'est pourtant un homme seul qui devra affronter l'orage, tandis que la CSU et les libéraux se querellant dans son dos.

HENRI DE BRESSON.

#### Au cours d'un tête-à-tête informel M. MITTERRAND RENCONTRE LE CHANCELIER KOHL **JEUDI EN RFA**

M. François Mitterrand se rendra eudi 2 février à Edenkoben, dans les environs de Ludwigshafen, pour v rencontrer de facon informelle le hancelier Kohl. Il regagnera Paris le soir-même.

Cette visite fait suite à celle que le chef du gouvernement ouest-allemand lui avait rendue dans les Vosges, en juillet dernier. Conformément à la tradition de ces têteà-tête sans protocole, aucune déléga-tion officielle n'est prévue, et l'ordre du jour de l'entretien n'a pas été déterminé à l'avance.

Les projets de la présidence francaise pour sortir de l'impasse créée par l'échec du Conseil européen d'Athènes seront certainement l'objet principal de la conversation entre MM. Kohl et Mitterrand, en particulier la question des montants compensatoires monétaires (MCM), sur aquelle Paris et Bonn ont des points de vue sensiblement divergents.

## PROCHE-ORIENT

#### Le sud du Liban en garde à vue

(Suite de la première page.)

Si les premières attaques contre les soldats remontent à l'été dernier, le véritable « dérapage » date de quelques mois. La peur qui a grandi après l'attentat de Tyr est mauvaise

Grand bourgeois aux allures patriciennes, M. Halim Favyad nounit une solide rancune envers Israel. Musulmen sunnite, comme la majorité des habitants de Saïda, il est l'un des six « mohafez » (gouverneur) du Liban. En entrant dans la ville en juin 1982, l'armée l'a chassé du « sérail », siège traditionnel de l'administration libanaise. Depuis, il loue un bureau sans archives ni dossiers dans un immeuble proche. Pendant un en et demi, le gouvernement militaire, baptisé Unité pour l'aide aux civils, a cohebité avec me partie des services publics : éducation, impôts, cadastre, enregistre-

Début janvier, les Israéliens ont élu domicile à Kfarfalous, dans une ancienne caseme phalangista, à une douzaine de kilomètres de là. Ils n'ont laissé au sérail que leurs services de renseignements et le QG des gardes-frontières. De nombreux bureaux sont maintenant inoccupés, mais le gouverneur n'est pas autorisé à réintégrer les lieux, Surtout, l'administration régionale est paralysée. si on perd sa carte d'identité, ob
...

• Si on perd sa carte d'identité, ob
...

• Si on perd sa carte d'identité, ob
...

• Si on perd sa carte d'identité, ob
...

• Si on perd sa carte d'identité, ob
...

• Si on perd sa carte d'identité, ob
...

• Si on perd sa carte d'identité, ob
...

• Si on perd sa carte d'identité, ob
...

• Si on perd sa carte d'identité, ob
...

• Si on perd sa carte d'identité, ob
...

• Si on perd sa carte d'identité, ob
...

• Si on perd sa carte d'identité, ob
...

• Si on perd sa carte d'identité, ob
...

• Si on perd sa carte d'identité, ob
...

• Si on perd sa carte d'identité, ob
...

• Si on perd sa carte d'identité d'identi serve M. Fayyad, on ne peut plus obtenir un duplicata. Sans papiers, avec tous ces berrages, il n'est pas question de voyager. Toute transaction immobilière est devenue impossible. La population ressent tout cela comme un châtiment collectif. > Une autre mesure a mis en colère

les Libanais du Sud : la fermeture des ponts sur la rivière Awali. Interrompu pendant cinq jours début novembre, e trafic nord-sud reprit à un rythme fort ralenti (quelques centaines de véhicules quotidiens au lieu de six

« Saida, note M. Fayyad, c'est un peu la grande bantieue de Beyrouth. » Dissuader « les gens du Sud a de « monter » vers la capitale renforce le complexe d'isolement dont ils souffrent depuis toujours et entretient leur hantise d'être un jour coupés du reste du pays. A quoi l'armée israélienne répond qu'elle n'avait pas d'autre choix pour assu-

Pourtant, l'efficacité des contrôles sur l'Awali est douteuse, puisqu'ils n'ont pas empêché un regain d'attentats au Sud. Depuis queiques centre-ville au fleuve est à la disposition des piétons. La situation devrait s'améliorer dans les prochaines semaines avec l'entrée en service d'un terminal qui permettra l'inspection rapide et simultanée de huit véhiules. Mais l'humiliation inflicée aux Libanais ne disparaîtra pas pour au-

Les contrôles sur l'Awaii perturbent gravement l'économie du Sud déjà détraquée par la guerre. Entre Tvr et Saida, les oranges pourrissent per millions. A quoi bon cueillir quand les attentes au pont triplent les coûts de transport ? Idem pour le tabac : « Mon chiffre d'affaires a chuté de moitié, affirme M. Ibrahim Makkawi, producteur d'orange à Saïda, et je uis obligé d'écouler ma récolte par la Syrie. > Autre problème : les ouvriers agri-

coles refusent les heures supplémentaires par crainte des patrouilles nocturnes. Nombre de plantations se retrouvent à l'abandon. Les pêcheurs, eux, se plaignent des restrictions imposées par l'armée à leur activité. Naguère, un habitant de Saïda sur deux travaillait à Beyrouth. Beaucoup sont donc devenus chômeurs. L'économie du Sud tient grâce à la contrebende et à l'argent de la diaspora libanaise immigrée en Afrique de l'Ouest.

€ Les Israéliens, constate Mgr Haddad, sont peut-être de bons guerriers, mais ils ont avec les gens des relations médiocres. Le Liban est un monde complexe dont la subtilité échappe souvent à l'occupent. »

#### Le quadrillage policier

Israel est présent au Sud depuis 1978, mais le Liban des chiites n'est pas celui du commandant Haddad. Quant aux vergers de Saida, ils sont plus dangereux que les collines de Judée. La comparaison avec la Cis-jordanie revient souvent à l'esprit. Elle est abusive, sauf peut-être dans un domaine, celui du quadrillage poli-cier. Au Liban du Sud comme à l'ouest du Jourdain, les hommes du Shinbeth (les services de sécurité) ont mis en place un réseau d'informateurs qu'on tient d'autant plus aisément ou'ils sont souvent des Palestiniens & repentis > ou des chômeurs dans le besoin. Les agents israéliens attisent à leur profit lle recette – les petites rivalités ancestrales entre villages ou familles.

Que vaut cette « collaboration forcée » ? Difficile à dire. Deux choses sont sûres en tout cas. D'une part, le célèbre camp d'Ansar près de Nabatiyeh abritait parmi les quatre mille

détenus libérés en novembre bon nombre d'innocents (il accueille à nouveau quelque cent cinquante prisonniers). D'autre part, la communauté chîte, largement mojoritaire au sud de l'Awali - sept habitants sur dix, - a, jusqu'à preuve du contraire, plutôt bien résisté aux tentatives de

A Tyr, un portrait ome les murs de la ville, celui de l'imam Moussa Sadr, guide spirituel des chittes libeneis. mystérieusement disperu en 1978 lors d'un voyage en Libye. Les chites de toutes opinions se réclament de l'imam qui fonda au début des années 70 le mouvement Amai. « Nous opposons à Israël une résistance passive à la Ghandi, explique M. Khaied Hamdam, l'un des responsables d'Amal à Tyr. Nous organisons des manifestations contra l'occupant, des grèves, des sit in dans les mosquées. Nous demandons à la population d'éviter tout contact evec les laraéliens. Mais nous ne menons aucune action militaire et nous ne sommes pas des terronistes. >

Numéro un d'Amai à Tyr, M. Daoud Daoud interrompt, pour nous recevoir, une réunion qu'il tient avec queiques moliahs de la région à propos d'un sérieux incident survenu l'avant-veille à Hallousiye, une locafité proche. Ce jour-là, l'armée israélianne, à la recharche de suspects, s'est heurtée à l'hostilité des villageois. Après avoir découvert des armes et des munitions, elle a arrêté une dizaine de personnes, dont le cheikh du village, et détruit sa maison au buildozer.

Qui attaque les soldats israéliens ? Les Palestiniens d'Amai. onudents et légalistes, affirment ne rien savoir de ces actions personne qu'ils se gardent de désavouer. Que pensent-ils des « illuminés d'Amal islamique » qui prônent la « guerre sainte > contre Israel ? « Nous n'avons aucun contact avec eux. Nous ne suivons pas la même ligne. 🕽

Israel a commis l'erreur stratégique de sous-estimer l'influence des dignitaires religieux chiites s'inspirant de près ou de loin de l'exemple iranien. Mollahs et cheicks ont su combler le vide politique et canaliser à leur profit la colère populaire en devenant les véritables animateurs de la résistanca. Les plus virulents dans la région de Nabatiyeh appellent à combattre l'« ennemi sioniste ». Ils revendiquent ouvertement désormais, dans des communiqués publiés par la presse de Beyrouth, les attenrelever à la fois d'initiatives individuelles et d'une volonté collective. Les anciens prisonniers d'Anser, trop surveillés, ne peuvent agir directement. Mais ils parviennent, dit-on à Tyr, à transmettre à d'autres leurs « connaissances techniques ». Les diriceants d'AMAL, dont l'audience fut toujours réduite dans les villages, tentent de suivre le mouvement en durcissant leur discours.

Face à cette radicalisation du Sud, les reres amis d'Israel font piètre figure. M Chawki Abdullah, commerçant de son état, dirige à Tyr, la branche politique » pompeusement

beptisée Assemblée unie du Sest d'une milice pro-israélienne aux modestes effectifs - une centaine d'hommes - et au nom trompeur : les Partisans de l'armés (libanaise bien sûr).

 M. Abdullah, qui ne pous attendai: pas, rassemble à la hâte sur son bureau les attributs de son autorité : un siéphone, quelques cartes de visite, et du papier à en-tête. « Je travai avec les camerades israéliens, dit-il, pour résoudre les problèmes quotidiens des gens. Je fais office de juge, i interviens pour qu'on libère les innocents. Il n'y a plus de gendam ici. Nos hommes la remplacent. Mais je suis libenals avant tout. Pourquoi ne serions-nous pas en bons termes avec Israel alors que les habitants de Baaibeck ou de la Bakaa sont oblicés, eux. de s'entendre avec la

#### Pour 300 dollars par mois

Ces miliciens chiites, dont certains ont un pessé judiciaire, ne représentent qu'eux-mêmes et passent aux yeux du plus grand nombre pour de simples collaborateurs. Israel leur a fourni des armes, des uniformes et des camions, Pour 300 dollars par mois, ils recoivent un vague entraînement militaire et tiennent quelques barrages routiers. Mais leur autonomie est rulle. A Joueve, per exemple. ils ne circulent que sous escorte

Israēl a voulu reproduire en milieu chate l'expérience réussie chez les chrétiens de Marjayoun avec l'Armée du Liben libre. Mais aucun de leurs pouveaux alliés n'a le prestige du défunt commandant Haddad. L'un d'entre eux a choisi sagement de donner sa démission fin novembre. Trois autres au moins ont été assassinés depuis,

« Cette politique est désestreuse, soupire l'évêque de Tyr. Plus les leliens essaieront de créer des groupes à leur dévolution, plus ils renforceront le courant intécriste ». Chines, surreites, chrétiens, tous affirment n'attendre qu'une chose, l'arrivée dans le Sud de l'armée libanaise. « On accueillere les soldats avac des fleurs, prédit M. Hamdam, même s'ils sont maronites. » Et chacun de rappeler que le Sud n'a jamais connu de conflits religieux majeur.

Jamel, notre chauffeur de taxi, habite à Tyr, près du port. L'image du Christ auréole décore un des murs humides de son salon. Jamai est pourtent musulman sunnite. « Vous comprenez, raconte-t-il, quand ma famille a emménagé dans cette maison elle n'a pas osé l'enlever car le quartier est chrétien depuis très longtemps. > Sur le mur d'en face, est accrochée la photo d'un jeune fromme. Chaque soir, son père la contemple longuement avant d'aller dormir.li s'appelait Ahmed Alawi, avait vingt-six ens et se trouvait parmi les trente détenus libanais et palestiniens tués lors de l'attentat contre le gouvernorat de Tyr. Arrêté comme suspect, il surait du être libéré deux jours plus tard.

JEAN-PIERRE LANGELLIER.

#### M. Joumblatt affirme qu'une « escalade militaire » est en prénaration contre les forces de l'opposition

Tandis que les efforts diplomatiques en vue de parvenir à un accord entre les factions rivales et de mettre fin aux affrontements semblent marquer le pas, M. Walid Journ-blatt, chef de l'opposition libunaise, a accusé mardi soir 31 janvier le gouvernement du président Amine Gemayel de préparer une - offensive de grande envergure contre les forces antigouvernementales ..

Parlant à la presse à Damas, M. Joumbiatt a affirmé qu'une - escalade militaire » était en préparation contre les milices chiites dans les faubourgs sud de Beyrouth et contre les positions druzes dans les montagnes du Chouf. « Gemayel, son armée et ses milices, a-t-il ajonté, ont mis au point un plan visant à prendre d'assaut les montagnes et les faubourgs. >

Interrogé sur les propos du chef druze, un porte-parole de l'armée li-banaise à Beyrouth a reconnu que des concentrations de troupes avaient effectivement lieu dans le Chouf et les faubourgs sud, mais, at-il dit. « il ne s'agit tout au plus que d'une relève des forces ».

L'agence Reuter cite cependant une « source gouvernementale liba-naise » qui affirme que « l'armée envisageait de mener une nouvelle opération destinée à occuper un corridor reliant les bastions chittes du

sud de la capitale aux positions druzes dans la montagne ». La grande question reste pour les militaires libanais de savoir si les Américains sont prêts à appuyer cette action, en utilisant par exemple leurs canons de marine, ajoute-t-on de même source.

Seion le quotidien de ganche Al Safir, M. Chafik El Wazzan, premier ministre libanais, serait opposé à l'éventualité d'une action militaire qui « ne servirait les intérêts de personne . Mais M. Pierre Gemayel, le ches des Phalanges, estime que « le gouvernement a le devoir de recourir à la force quand toutes les au-tres possibilités ont échoué ».

En outre, à Washington, le président Gemayel a affirmé dans une in-terview publiée mercredi dans le Washington Post que le Congrès américain ne devrait pas rechercher le départ des « marines » américains de Beyrouth, car un tel retrait plongerait le Liban dans le « chaos ». compromettant les intérêts occidentaux au Proche-Orient. Et. selon le président libanais, si les « marines » quittaient le Liban actuellement. Amine Gemayel ne serait pas remplace par un nouveau président, mais par un conseil révolutionnaire sous contrôle soviétique, ou par le chaos =. - (Reuter)

#### Le Monde RÉALISE CHAQUE SEMAINE

UNE SELECTION HEBDOMADAIRE

spécialement destinée à ses lecteurs résidant à l'étranger Exemplaire spécimen sur demande

مكذامن الأميل

Monde

A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH

 $\frac{\mathcal{Z}_{\mathbf{g}}}{2} \frac{\mathbb{Z}_{\mathbf{g}}}{\mathbb{Z}_{\mathbf{g}}} \frac{\mathcal{Z}_{\mathbf{g}}}{\mathbb{Z}_{\mathbf{g}}} + \mathbb{Z}_{\mathbf{g}} + \mathbb{Z}_{\mathbf{$ 

الله في المواجعة الله في المواجعة

» تست بي

4.4

,, 15 -

......

San Carlo

THE PART OF THE PA

The state of the s

-

The second secon

entre de la compansión de la compa

بهمينه والمراجع والمتاوي

Control of the Control

**引起处理 医三分形成** 

the the same of the

. . . .

2017

- 4 max

\*

...

Parameter and the second secon

As an army of the same

The second second second

Salar and Salar Sa

The way to have

The form the state of the

the second of the second of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

A STATE OF THE STA

Day of the last of the last

The second

Market Street

a design and the company

il es

A 16

£ -..=

· 45

هياج الراج

A Comment

چهر در

The second section of

action in the THE PARTY OF THE -, er 9719 المناه المتابعة - 4 AS 10 Dear of Supple A PAC LICENTA .... . . . . . . WHITE THE

LA

4 14 · 神子 神典神経 FATE - FIRE Marie Marie Co 1. WAR # 1877 - 10 miles 44 2,180 . A.B. · 🖛 🎏 THE PERSON NAMED IN THE PERSON ALTO BURE e carriera .... PE 'galalana 🕍 🛶 · Philippin Philippin established in market in the second months of the 10 A M

-**"我们我的我们** على د PROPERTY. 72 . W 1 Windson Person Angelogy - L A SHARES -State of the Paris m angige g Company of the Con-La construction of Market Application of and the second search ந்தபுக்கின் பிருவின் 🐠 196 A.B. 1000 34 Mel Lieben

FIRST BANK BA

CONTROL OF A MERCALE

2000 et les socialists aries elections à Line

\* \* YEXING CHICKLE . FR. A PARTIE . 22.0 pm - 12- - 1244 Free are The second secon إعطاعها والمتعاض 250 - W. S. Fortier . Diese Francis Poster **製造 基础** THE REAL PROPERTY. 116 M. The said of the said A MANAGEMENT Street to the section THE PART I 

EST NESTOREN S Meneral Weygand 41 ill négociant mari

its by the state of

On the Contract of the Contrac of the second N THE SECOND A street waster The last state of 100 a grant, said 2007 the M. SANTEN Charles and the same and Parentana Line A Print Same of the to so pro-Same of the same o

M I THE PART OF -Service Services Name Barrett My AL ARMED MA - THE COMME

ANT THE RESERVE BUCKER A The state of the s ALC:

Section to make

Total and all and a second and a second

and the second

## Le Monde

Macris Pro-Brokenie 20

Series Brackle The St. Telegraph de l'ormon lice

Andrews a le rice ou men

the designation come a

A Company & control of the control o

Terrente of the fact of the fa

Man Maramet (n 1 -- placent)

And Marine Surer of Fan

The state of the s

de sentencia la constanta de sentencia de se

The 300 dollars par min

East Webcourts children don't be

The Dange and the last the last

The de the state of the far

And the general of the parties of the general of th

And the first A Journal of the Common Common

the se decision: our sour to

THE E YOU'D INTO THE HE

Management of the second

Commendant Hadged L

TARRES BUS S CHURCH SAGETIST

THE BOOK SE MICH ON THE

שיים של מלריים איני ויי מיים איני ויי מיים איני אינים אינים

PERSON PROTEINS M. COME

Terror or or

Comment of the Commen

Action of the state of

Se Sent to the temp

Marie Marie Tourist Control

Defendance of the period

Marie Control of the Control

.. <del>Calabora (Albertal</del> por el de la comunicación de la comunicación de la comunicación de la comunicación de la comu

The state of the section of

And the state of t

CPATH NO.

Mary A. Carrier Street Land La

Market was

BLESONA . SKREWARE

estalade militain

La la res de l'appoint

A to come and the

The Table 1

Marie Marie Control

Market of the state of the stat

- 10 mm

M. Maria

THE PARTY OF THE P

The state of the s

And Park Transition

The second secon

and the same of the same

A CONTRACTOR

- 1 No. 1 No. 1

Marie Services

phoposit - - Ar -

منتعت مرزان

·· :: 📆

The state of the s

Mary VI

THE RESERVE OF THE

100 PM 10

And the second section is a second

The state of the s

CONTRACTOR OF THE STATE OF THE

# # Or 25% are no 2 30 20 AND STREET COURT NO MAN

manuscript in a m province the

The second section of the second section of the second section of the second section s

Part out de santone de

white at the same sales

# politique

### LA PRÉPARATION DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES

## Le PR: il est urgent d'attendre

A l'UDF, les principaux responsables politiques, partisan, en majorité. de deux listes de l'opposition aux élections européennes, se sont tour à tour, inclinés, jugeant que le temps n'était plus aux mouvements d'hument après l'accord de principe signé le 26 janvier avec le RPR et qui pourrait être ratifié le 3 février. Its s'efforceut de convaincre leurs militants de la nécessité de faire taire ieurs déceptions pour donner à is liste unique toutes les chances d'atteindre la barre des 50 % le 17 juin, an terme d'une campagne « dynamique ». Ils ne veulent retenir que ce qui, à leurs yeux, doit être désormais considéré comme « essentiel » : le choix de la tête de tiste, M<sup>me</sup> Simone Veil, et du message européen auquel se serait « rallié »

L'affaire paraît donc entendue à un détail près: le PR, principale composante de l'UDF (avec le CDS), semble bien décidé à ne pas s'associer à la signature de l'accord RPR-UDF. Pour son secrétaire général, M. François Léotard, 's essentiel », en effet - il le soulignait récemment dans nos colonnes (le Monde du 25 janvier), - resteque l'UDF, à deux ans des élections législatives, s'engage par la liste uni-que aux européennes dans « un pro-cessus de non-existence politique ».

Cette « erreur » commise par l'UDF l'a conduit à démissionner de ses fonctions de vice-président de la confédération et à réfléchir sérieusement à la possibilité de conduire, à côté de la liste de M= Veil, une liste autonome et complém Cette idée gagne du terrain au PR, où les plus convaincus multiplient les études et les contacts susceptibles de la faire aboutir. Le soutien de nombrenses fédérations et de nouveaux jeunes élus semblerait acquis. Des fonds - on parle de 25 millions - auraient été tronvés, notamment du côté de M. Edouard Leclerc, fondateur de la chaîne de magasins qui portent son nom. De tre difficilement et avec lui son retour d'une « tournée » d'une parti.

France, M. Léotard, qui a pu «tes-ter» l'opinion, devant, mercredi matin le février et jeudi matin 2 février, réunir le comité exécutif puis le bureau politique du PR pour arrêter l'attitude de son parti avant la réunion du conseil national de l'UDF, jendi après midi.

Déjà, il a affirmé qu'il ne se considérerait pas « comme engagé » par la décision du conseil national de l'UDF « si elle est en saveur d'une liste unique ». Il a dénoncé hundi, au Club de la presse de Nice, « la pré-cipitation et l'absence de consultation = dont s'est rendue coupable, à ses yeux, l'opposition. « Le dépôt des listes, a-t-il remarqué, n'aura lieu que vers la fin du mois de mai!» Ainsi, pour lui comme pour ceux qui, au PR, sont favorables à cette hypothèse d'une liste «autonome», il est avant tout « urgent d'atten-dre ». Attendre que le mouvement d'opinion qu'ils croient déceler en faveur de cette liste incarnant le «renouveau» et permettant à de nouvelles têtes de participer au débat politique, s'affirme plus nettement. Ils ne pensent pas, si cette solution de la liste Léotard était retenue, porter un coup fatal à l'UDF. A leurs yeux, celui-ci a déjà été porté. Ils pensent, au contraire, ca faisant apparaître un « nouveau style d'opposition», créer un courant susceptible de favoriser la renaissance d'une UDF différente, certes, mais qui correspondrait mieux à ce qu'ils en attendent. Ils ont malgré tout conscience du pari qu'ils engageraient. M. Léotard tient à en mesurer les risques, au moment où son image s'affirme dans l'opinion. Il pourrait, bien sur, en recevant la caution du suffrage universel, occuper une place privilégiée dans l'opposition avant les élections législatives de 1986. Mais il pourrait, s'il perdait ce pari, s'en remet-

#### POUR SORTIR DE L'IMBROGLIO MUNICIPAL

#### L'opposition et les socialistes réclament de nouvelles élections à Limeil-Brévannes

Le conseil des ministres du mercredi le février devait mettre fin à l'imbroglio juridique et politique de Limeil-Brévannes en prononçant la dissolution de son conseil municipal. Cette commune du Val-de-Marne a. en effet, pour le moment, à sa tête deux maires, M. Gérard Bessière (RPR) et M. Guy Berjal (PC), chacun des deux démant à l'autre

pour origine une décision du Conseil d'État, qui a inversé au profit de l'opposition – pour fraude électorale - les résultats des élections municiposte, l'opposition n'ayant pas déposé de pourvoi dans les délais. La nouvelle majorité du conseil municipal de Limeil-Brévannes a toutefois élu, la semaine dernière, M. Bessière (RPR) comme maire, élection qui est contestée légale-ment Depuis, MM. Berjal et Bessière - occupent » la mairie de Lincil-Brévannes.

Dans l'opposition comme dans la majorité, de nombreuses voix Cette situation peu commune a pour réclamer la dissolution du conseil municipal et de nouvelles élections. En avaient émis le souhait: MM. Georges Sarre, membre du secrétariat national de PS, Berpales de mars 1983, tont en mainte-nant le maire communiste à son RPR et Jean-Claude Gaudin, président du groupe UDF de l'Assemblée

#### SELON UN HISTORIEN BELGE

#### Le général Weygand était le fils d'un négociant marseillais

De notre correspondant

Bruxelles. - Une longue étude, publiée dans la Libre Belgique, tend à établir que le « mystère » de la naissance du général Weygand serait enfin élucidé. L'ancien chef détat-major de Foch de 1914 à 1923, généralissime en 1940, mort en 1965 à quatre-vingt-dix-huit ans et dont les origines étaient mystérieuses, surait été l'enfant d'un répositent mystérieuses, surait été l'enfant d'un répositent mystérieuses, purait de l'enfant d'un répositent mystérieuses par les les la leur de l'enfant d'un répositent mystérieus payid de négociant marseillais. David de Léon Cohen, et de Thérèse Denimal, fille d'un jardinier belge.

L'auteur de cette étude est M. Albert Duchesne, conservateur honoraire au Musée royal d'histoire de l'armée et d'histoire militaire à Bruxelles, secrétaire général honoraire de la commission internationale d'histoire militaire.

. Le point de départ du « mystère Weggand - est un certificat de naissance délivré le 23 janvier 1867 par la ville de Bruxelles. Chose surprenante en effet, l'officier d'état civil accepta la déclaration du médecinacconcheur, aux termes de laquelle l'enfant, prénommé Maxime, serait - fils de pere et mère dont les nonts sont ignorés du déclarant ».

nombreuses hypothèses. Certains prétendirent que Weygand aurait été un fils naturel du roi Léopold II de Belgique, d'autres, que sa mère aurait été Charlotte, princesse de Belgique et impératrice du Mexi-que. Certains ont même vu en lui un perif-file de l'Abele. petit-fils de l'Aiglon et un descen-dant de Napoléon.

M. Duchesne établit que David de Léon Cohen résida à Bruxelles de 1863 à 1866. Il aurait rencontré Thérèse-Joséphine Denimal, soit en Belgique, soit à Grasse. Il est séparé de sa femme légitime. Thérèse-Joséphine Denimal serait retournée chez ses sœurs à Bruxelles pour accoucher discrètement au début de

M. Duchesne dispose de nombreux renseignements sur l'histoire de la famille du commerçant marde la familie du commercant marsesillais. En passant, il indique aussi que l'homme chargé par David Cohen de veiller sur les études du jeune Weygand fut le député radical de Marseille Manrice Rouvier, qui, plus tard, devint président du

L'historiea belge suggère que l'ancien généralissime aurait, sans doute, pu découvrir, s'il l'avait vraiment vonlu, des précisions sur son escendance, alors que même dans son testament Weygand affirmait encore : « Je ne sais rien de ma naissance. >

... JEAN WETZ.

Ce document devait susciter de montreuses hypothèses. Certains prétendirent que Weygand aurait té un sits naturel du roi Léopold II par David Cohen et son épouse (la seconde?) par David II autre 2 seconde?) née Denmal. Il entra à Saint-Cyr en 1885, à titre étranger, sons le nom de Maxime de Nimal. Trois ans plus tard, il fut adopté per François-Joseph Weygund, comptable de la maison Cohen.]

#### M. Jean-Claude Gaudin, président du groupe UDF de l'Assemblée nationale, qui se trouve plus ou moins en compétition avec M. Léo-tard, a affirmé pour sa part, mardi, an cours de son point de presse heb-domadaire à l'Assemblé nationale,

qu'« il n'y aura pas de liste Léotard

parce que ce n'est pas possible, a son fonds

de commerce sur l'Europe » et qu'« on ne peut pas le lui enlever ». Il est cependant des données que les partisans de la • liste Leotard • an sein du PR semblent ne pas suffisamment prendre en compte : comment réagiraient M= Veil et le RPR à l'annonce de la constitution de cette liste? Le RPR pourrait choisir de faire cavalier seul, tout comme Mª Veil, qui a déjà en la tentation de présenter sa propre liste en dehors du RPR et de l'UDF. Elle pourrait en ce cas faire renaître à l'UDF l'enthousiasme des centristes qui sont à 99 % d'accord avec son programme européen et des radicaux qui ont toujours soutenu sa démarche. La cassure au sein de

Pour l'instant, le CDS n'étudie pas encore cette hypothèse. Mer-credi matin, il rencontrait M™ Simone Veil pour discuter de la composition de la liste unique, laissant le PR échafauder ses projets.

échappe au PR.

l'UDF serait alors consommée. Un

mouvement centriste pourrait peut-

être renaître en s'appuyant cette fois

sur les résultats de la liste Veil, qui

pourrait créer une dynamique qui

CHRISTINE FAUVET-MYCIA.

#### ML CHEVÈNEMENT : le cavalier, c'est Chirac

M. Jean-Pierre Chevenement a

parlé, mardi 31 janvier, au micro de France-Inter, des élections euro-péennes et de la candidature de MªVeil à la tête d'une liste de l'opposition. Le chef de file du CERES a déclaré : « Philippe Desambert a dit qu'elle donnait aux Français surtout le confort de contempler un certain vide qui les rassure. Je pense en effet que Simone Veil est à bien des égards une sorte d'image pieuse qui contente les Français de n'être qui contente les Français de n'être qui ce qu'ils sont. (...) Elle remplit une fonction que, dans la vie politique de la France, d'autres ont remplie avant elle. Je pense que l'existence d'une liste unique de l'opposition risque de ne pas être une très bonne affaire pour l'opposition; je me trompe peut-être. Cette liste unique fait passer l'UDF sous la table, semble-t-il, si tant est qu'il doit y avoir une liste unique de l'opposition, puisqu'on ne le sait pas encore tout à fait. Mais il semble que c'est probable. On voit très bien làdedans qui est le cheval et qui est le cavalier : le cavalier, c'est Chirac. »

 M= Garaud et les « euro-péennes ». — M™ Marie-France Garaud, ancienne conseillère de Georges Pompidon a déclaré. dimanche 29 janvier, à la radio « CVS » qu'elle « ne souhaitait participer à aucune liste pour l'élection européenne - car l'assemblée de Strasbourg « fonctionne depuis cinq ans sans le moindre début de commencement d'un résultat ».

#### M. Marchais conduira la liste du PCF

communiste a publié, mardi tion, l'efficacité économique avec le 31 janvier, un communique annon- progrès social, c'est possible si les çant que le comité central se réunira le 16 sévrier, « pour établir la liste mis en œuvre, en même temps que des candidats à l'élection euro- se développe une puissante intervenpéenne, qui sera soumise à la dis- tion unitaire des travailleurs dans cussion de tout le parti, avant d'être ratisiée par une session du conseil national du parti . Le bureau politique « a décidé de proposer la candidature de Georges Marchais pour conduire la liste qui sera établie par le comité central ».

L'annonce du choix de M. Marchais comme tête de liste (le Monde du 27 ianvier) suit, dans le communiqué du bureau politique, un appel à - l'ensemble des communistes pour « la popularisation et la mise en œuvre des décisions du comité central .. dont la réunion des 17, 18 et 19 janvier avait été consacrée aux restructurations industrielles. Le bureau politique affirme que . les contacts pris (...) par les cellules du parti avec les salariés des entreprises et les habitants des localités traduisent un large accord avec les orientations proposées par le

Le bureau politique souligne que conjuguer le renouveau industriel et une nouvelle croissance avec

• Au Conseil de l'Europe. M. Jacques Baumel, député RPR. président du conseil général des Hauts-de-Seine et maire de Rueil-Malmaison, a été élu, mardi 31 janvier, président de la commission politique de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe à Stras-

Le bureau politique du Parti l'essor de l'emploi et de la formamoyens financiers existants sont les choix à opérer pour aller de l'avant ..

#### M. FISZBIN MÉNERA LA CAM-PAGNE DES & COMMU-NISTES DÉMOCRATES ET **UNITAIRES 3**

M. Henri Fiszbin, président de Rencontres communistes, a annoncé, mardi 31 janvier, qu'il conduira la liste des - communistes démocrates et unitaires - présentée par Rencontres communistes aux élections européennes de juin prochain. La composition de cette liste sera rendue publique au mois de mars, une vingtaine de places devant être · laissées vacantes, afin de préserver jusqu'au dernier moment les possibilités de rassemblement et d'union la plus large de tous ceux qui veulent affirmer l'existence d'un communisme dissérent pour le socialisme démocratique en France 🕶

Le communiqué publié par Repcontres communistes ajoute que - la présence de cette liste contribuera à la mobilisation de la totalité des forces de gauche, en offrant la possibilité, aux électeurs qui le souhaitent, de voter pour une authentique démarche communiste, de classe, nationale et européenne ».



#### Un monument de la littérature universelle:

## **GUERRE ET PAIX** par LÉON TOLSTOÏ

dans la traduction de la Princesse Paskiévitch.

Première version française autorisée par Tolstoi lui-même.

Précieuses illustrations croquées sur place par des dessinateurs russes.



l'épopée napoléonienne vue

du côté russe par un génie de la littérature.

Ce grand roman, qu'on a pu comparer à l'Iliade, est plus qu'un roman. Fourmillant d'anecdotes colorées et de détails pittoresques, il nous livre l'ame d'un peuple au cours de la plus grande épreuve de son histoire. Si la guerre de Russie donne à ce beau texte sa trame et son unité,



#### Richement illustrée, notre édition a été conçue dans l'esprit de l'époque.

Ce chef-d'œuvre, si profondé-

n'est pas le sujet essentiel de cet

L'amour, la grandeur, la charité,

la "non violence" dont Tolstoï fut

le théoricien avant que Gandhi

inspiré par le grand Russe en

fasse l'instrument qu'on sait, au-

tant de thèmes qui transparais-

sent et s'imposent à travers la

extraordinaire récit.

rumeur des combats.

ment russe et cependant si universel, ne prend toute sa dimension que dans le cadre où il a éte élaboré. C'est pourquoi Jean de Bonnot a voulu donner à son édition un cachet particulier évoquant l'ancien empire des Tsars; par la traduction d'abord qui est l'œuvre d'une admirable princesse russe à la double culture slave et française dont le parfait bilinguisme était naguere partage par toute l'aristocratie (les dialogues de "Guerre et Paix" n'ont-ils pas été écrits, en partie, directement en français, comme c'était le cas dans la Russie de ce remps). L'ambiance russe est également donnée par les illustrations (une par page de



été dessinées en Russie à l'époque de Tolstoï.

**D'Austerfitz à** si Napoléon et Koutouzov figu- Le décor de la reliure poussé sur Berezina, rent parmi les hèros de cette or véritable au dos et frappe a fresque, le conflit historique froid sur les plats contribue aussi à creer ce climat particulier dont les exilés russes garderent longtemps la nostalgie. Les fers à dorer ont été gravés à la main par l'artiste Maurice Charrier.

#### Des livres pour toujours.

Les livres de Jean de Bonnot sont concus pour durer. C'est un des rares éditeurs, sinon le seul, à utiliser encore le cuir et l'or veritable pour toutes ses reliures dont le décor original est créé dans ses ateliers.

C'est donc ainsi que sont reliès les deux forts volumes in-octavo (14 x 21 cm) de "Guerre et Paix". Plus de 95 cm<sup>2</sup> d'or à 22 carats et près de 845 cm² de beau cuir de mouton leur conférent une noblesse ou on ne voit plus quere. Autre élément noble, le papier, un superbe verge chiffon fabrique à la forme ronde comme autrefois et dont la qualité se lit dans le filigrane "aux canons".

Le reste est à l'avenant : tranche supérieure dorée a l'or fin, tranchefiles et signet tresses, coins remplies main à l'os... Deux beaux et bons volumes donc, en harmonie avec un texte



#### Garantie à vie.

Il vaut mieux avoir peu de livres. mais les choisir avec gout. Les beaux livres donnent à l'amateur éclaire des satisfactions inépuisables. Je ne public que des œuvres de qualite, soignées dans les plus petits details, qui prennent de la valeur chaque année, car l'or véritable et le cuir embellissent avec le temps. C'est pourquoi je m'engage à racheter mes ouvrages au souscripteur pour le même prix et a n'importe quel moment.

Lieu de Bomer

2 volumes grand inoctavo 14 x 21 cm peausserie vrai cuir.

## Prêtez-moi ce livre S.V.P.

à envoyer à JEAN de BONNOT 7. Faubourg Saint-Honoré - 75392 Paris Cedex 08

Oui, envoyez-moi, pour un prêt gratuit de dix jours le premier volume de Guerre et Paix de Tolstoi, en deux volumes. Il attendrai neanmoins le temps necessaire pour qu'il puisse être relie (minimum 1 mors, majorium 4 mors)

Si ce livre ne me convient pas, je vous le renverrai dans son emballage d'origine, dans les dix jours, sans rien vous devoir.

Si je décide de le garder, je vous réglerai le prix de sousci plion de 136F (+ 19F de Irais de port). Le deuxième volume me parviendra un mois après et le le réglerai au même prix que le premier.

| Nom                              | Prénom                                        |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| N° Rue                           | ***************************************       |
|                                  | Code postal                                   |
|                                  | •                                             |
| i                                | Signature 1 A                                 |
| Jé déclare sur l'honneur que tan | t mon adresse que ma signature sont conformes |

SALES PROSESTE A CHARLET

CEROOM ADAIRE

E t

#### LES RESTRUCTURATIONS INDUSTRIELLES ET LEURS CONSÉQUENCES POLITIQUES

#### Le Sénat adopte le projet de loi sur la prévention des difficultés des entreprises

Le Sénat a adopté, en deuxième lecture, mardi 31 janvier, le projet de loi relatif à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises. La Haute Assemblée avait commencé, jeudi 26 janvier, cette deuxième lecture (le Monde du 28 janvier). Les sénateurs socialistes et communistes ont voté contre le texte, qu'ils ont jugé trop dénaturé par les amendements entés par la commission des lois et votés par la majorité sénatoriale.

Les sénateurs ont étendu aux comités d'entreprise le «droit d'alerte», ce qu'ils avaient refusé en première lecture (le Monde des 17, 18 et 19 novembre 1983). Néanmoins, ils ont maintenu leur opposi-tion à la disposition prévoyant l'information du comité d'entreprise sur la délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, faisant éventuellement suite au déclenchement de la procé-

Contrairement à ce que souhaitait le gouvernement, le Sénat n'a pas maintenu les modifications acceptées par l'Assemblée nationale en me lecture, au terme desquelles certains établissements oublics avant une activité industrielle ou commerciale seraient dotés d'un commissaire aux comptes exercant ses fonctions dans les mêmes conditions que celles prévues par le projet de loi pour les commissaires aux comptes des sociétés commer-

Les sénateurs ont fait valoir que le cas des entreprises publiques devrait être abordé dans un texte à part, compte tenu de la spécificité de ces établissements, notamment sur le plan de la gestion.

Les sénateurs ont introduit. contre l'avis du gouvernement, diverses « dispositions tendant à assouplir les règles du droit du travail., an minimum pendant la durée d'exécution du IXº Plan. Ces dispositions touchent au « seuil » social dans les entreprises et prévoient un allégement des procédures de licenciements e tant individuel que collectifs.

M. Charles Lederman (PC, Valde-Marne) a vivement dénoncé l'esprit et la teneur de ces amendements de la commission des lois. Il a notamment affirmé : - La majorité de la commission des lois a traduit en amendements les exigences du en amenaements les exigences au président du CNPF: c'est un vérita-ble chantage, qui est exercé par le patronat sur le gouvernemnt de gau-che. Il menace d'accentuer la casse des industries si le gouvernement ne plie pas. . M. Lederman a conclu : « Reconnus par la Constitution, les droits syndicaux représentent un élément essentiel du régime républicain. On ne saurait les contester, alors qu'on parlait il y a peu d'une nouvelle citoyenneté au sein de l'entreprise.

La commission a également tenté d'introduire des aménagements à la fiscalité des entreprises. Le gouver-nement a empêché l'adoption de ces amendements en opposant l'article 40 de la Constitution, qui interdit aux parlementaires de voter les amendements avant pour effet d'augmenter les dépenses ou de réduire les recettes de l'Etat.

Enfin, les sénateurs, contrairement à ce qu'ils avaient voté en première lecture, ont décidé que la loi sera applicable dans les territoires d'outre-mer. - J.-L. A.

#### Le malaise de la gauche

(Suite de la première page.

Tantôt les communistes rappellent qu'ils sont au gouvernement et entendent y rester, parce que quitter le navire serait pour eux, disent-ils, la pire des solutions ; tantôt ils soulignent que c'est presque comme s'ils n'y étaient pas, puisqu'ils n'ont que quatre ministres sur quarante. Ces ministres, pourtant, lorsqu'on les interroge, affirment qu'ils ne sont jamais isolés au sein du gouverne-ment. Le débat sur la méthode qui sera suivie dans les restructurations industrielles en est une nouvelle preuve. Les diverses positions qui se sont exprimées sur le financement des congés-formation ont dessiné des clivages qui n'opposent pas les communistes aux autres, mais plutôt le premier ministre et ceux qui le soutiennent, d'une part, à ceux qui dou-tent de la longévité du choix qu'il incarne, d'autre part.

Un autre débat porte sur l'avenir des restructurations et de ceux qu'elles priveront de leur emploi. M. Marcel Rigout, ministre communiste de la formation professionnelle ne veut pas être le ministre de nouveaux - stages-parking >.

Nul ne doute, en fait - M. Chevênement l'a souligné pour lui-même - de la nécessité de réductions d'effectifs, qui se traduiront dans les statistiques du chômage. Que les communistes bronchent devant l'obstacle qui consiste à faire accepter ces réductions à leur propre base sociale n'a, selon le chei de file du CERES, rien de surprenant. Pour franchir l'obstacle estime-t-il, il faut associer davantage le PCF aux décisions prises et donc faire droit à son point de vue ; et il faut rendre per-ceptible une orientation plus conforme à ce que les électeurs attendaient de la gauche.

#### L'affaire des avions renifleurs

#### ML PEYREFITTE RÉPOND A M. MAUROY

M. Alain Peyrefitte, député RPR de Seine-et-Marne, est revenu dans le Figaro sur l'affaire des avions renisseurs », pour répondre à M. Pierre Mauroy, qui lui-même répondait à des questions écrites ées par l'ancien ministre de la justice sur cette affaire (le Monde daté 29-30 janvier). M. Peyrefitte écrit notamment : « M. Mauroy oppose la « raison d'Etat » qui aurait mené l'ancien gouvernemen à entourer cette affaire de secret, et l'. Etat de droit », qui aurait conduit le nouveau gouvern choisir la transparence. Cette appo sition simpliste de l'ombre et de la lumière ne résiste pas à l'analyse (...). Un gouvernement qui accuse sans laisser à un accusé le droit de se défendre, qui aggrave le préjudice subt par une victime au lieu de le réparer, et qui met en cause les intérèss majeurs des entreprises dont il a pour mission d'assure la tutelle, ne sert ni la vérité, ni la justice, ni le droit.

Senle une perspective de croissance fera renaître une dynamique de gauche : telle est la conviction commune des communistes et d'une partie des socialistes, qui ne se limite pas au courant dirigé par M. Chevenement. Les élections de 1986 ne se joueront pas dans les derniers mois de 1985, mais dès cette année, pensent ceux-là, qui souhai-tent qu'on établisse sans tarder le calendrier de l' · après-rigueur ». Un ment passerait par desserrage des contraintes qui pèsent sur les dépenses publiques et sur le crédit. Ces mesures avaient été évoquées par certains interve-nants au comité directeur du PS, le 7 janvier (le Monde du 10 janvier). Ces contraintes - ces . tabous .. dit M. Chevenement - ont été édictés par le président de la République. Rien n'indique que ce dernier soit disposé à prendre un autre chemin. Tant il est vrai que, pour lui, l'année 1984 est celle des décisions impopu-

PATRICK JARREAU.

#### M. Chevènement incite les socialistes à passer des « compromis dynamiques » avec le P.C.F.

Invité de l'émission « Face au public », sur France-Inter, mardi 31 janvier, M. Jean-Pierre Chevène-ment, ancien ministre de la recherche et de l'industrie, chef de file du CERES, a déclaré qu' · il faut à peu près un an pour qu'un certain nombre de mesures nouvelles permettent d'insléchir la situation d'une manière telle qu'elle soit perceptible aux Français » et que, par consequent, . c'est au plus tard d'ici au début de l'automne que le gouvernement pourra enrichir la rigueur, la mettre au service de la croissance .. . S'il ne le fait pas, a ajouté M. Chevenement, l'équation dans laquelle se joueront les élec-tions législatives de 1986 sera définitivement fixée. »

M. Chevènement a indiqué que sa demande que la France reste dans le système monétaire européen. . reste opportune aujourd'hui ». Il a ajouté: « Le déficit budgétaire ne doit pas dépasser 3 % du PNB. La croissance de la masse monétaire ne doit pas dépasser 5 à 6 % en 1984. On doit, en plus, réduire le prélèvement obligatoire d'un point, ce qui représente une somme non négligeable, etc. En même temps, il faut moderniser l'industrie, donc investir davantage, rétablir les comptes extérieurs, c'est-à-dire mettre de l'argent de côté pour obtenir, non pas seulement un équilibre, mais un excédent. Il saut, en même temps, que le pouvoir d'achat ne diminue pas, que l'inflation ne dépasse pas 5 % : cela va faire beaucoup de conditions, beaucoup de contraintes. Je crois pouvoir dire que lorsque l'on se donne tellement de priorités. il arrivera un moment où il faudra chaisir. Il est bon d'indiquer ce qui constitue les deux priorités essentielles. A mon sens, c'est, d'une part, l'indépendance nationale, qui passe par l'équilibre et même l'excédent de la balance des paiements: d'autre part, la croissance, qui conditionne l'emploi, parce que le chômage est le pire gaspillage, surtout le chômage des jeunes. La gauche a été élue pour sortir la

 Je connais le pragmatisme du président, a ajouté l'ancien ministre, et, par conséquent, je sais qu'il y a des moments où il peut prendre conscience de la nécessité d'infléchir cette politique. Je ne doute pas une seconde que les objectifs du président de la République soient les miens (...). Si l'on veut réussir la modernisation, il faut en réunir les deux conditions : une croissance positive et une mobilisation de tous les acteurs de la production. Si l'on veut faire cette modernisation sans croissance, avec une croissance zéro, et si l'on ne met pas les gens dans le coup, on ne peut pas gagner. »

France de l'ornière. >

M. Chevènement a observé qu'en Grande-Bretagne. « quand Mª Thaicher, qui est considérée comme la championne de l'assainis-sement, est arrivée au pouvoir, les prélèvements obligatoires étalent à 39,6 %. En 1982, ils étalent à 45,7 %. Cela montre, de la manière la plus claire, que ces politiques d'assainissement sont en réalité des politiques qui aggravent la maladie au lieu de la soigner ». Il a ajouté: « Je ne crois pas que le déficit bud-gétaire limité à 3 % soit une règle d'or, un tabou. On peut utiliser le déficit budgétaire d'une manière positive des lors qu'il permet de développer l'investissement, l'équipement, de promouvoir la modernisation du pays (...). Le Japon, par exemple, a eu de 1975 à 1980 un déficit budgétaire de 7 % de son PNB. Les Etats-Unis, actuellement, ont un déficit budgétaire qui correspond à 6 % de leur PNB.

Enfin, le chef de sile du CERES s'est déclaré inquiet de la situation actuelle de l'union de la gauche. . Je pense que le PCF, pendant qu'il en est temps, doit être impliqué dans le grand œuvre de modernisation de la France. Il y a des compromis dyna-miques à passer avec lul. »

#### LES DÉPUTÉS SOCIALISTES CRÉENT UN GROUPE DE TRAVAIL

Le groupe socialiste de l'Assemblée nationale, an cours de sa réu nion du mardi 31 janvier, a décidé de créer un groupe de travail sur la politique industrielle présidé par M. André Billardon, député de Haute-Saône, celui-ci comprendra les principaux députés concernés par le sujet. Son objectif est essentiellement de permettre un meilleur échange d'informations entre les élus et les membres du gouvernement, de façon, notamment, que les décisions de modernisation de l'apune optique « dynamique ».

L'audition de MM. Pierre Bérégovoy et Laurent Fabius, prévue pour le 31 janvier, a été annulée, les deux ministres ne pouvant encore présenter les décisions prises par le séminaire gouvernemental de la veille. Le groupe socialiste les enten-dra la mardi 7 février. Les députés socialistes ne veulent pas être mis devant le fait accompli ; ils veulent défendre les décisions gouvernementales, mais à condition d'y avoir été Les hommes du président

## François-Xavier Stasse

Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, docteur en sciences économiques, François-Xavier Stasse (1), qui est né le 11 janvier 1948 à Paris, est chargé des problèmes économiques et budgétaires au secrétariat général de l'Elysée.

#### Fabrice à l'Élysée

Homme discret s'il en est. et peu soucieux de faire parier de lui, François-Xavier Stasse pré-sente la particularité d'être à la fois un fidèle du président et un ami de Michel Rocard. C'est per le PSU qu'il est entré en politique, et c'est avec le maire de Conflans-Sainte-Honorine qu'il signe, en 1975, son premier fivre, l'Inflation au cœur. Mais c'est comme secrétaire de la commission économique qu'il se lera connaître au Parti socialiste qu'il rallie la même année. Conneître est peut-être un mot trop fort car, pour l'heure, l'écrivain et le militant se cachent derrière le pseudonyme de Jácques Gallus. Fonction publique obliga Expert au Plan, François-Xavier ise devient, en 1978, directeur de cabinet du commisse général, Michel Albert. Il a trente

Cette année-là, il passera ses vacances à travailler dans l'équipe du premier secrétaire du PS à la veille des élections législetives. Ses dons reconnus pour l'analyse et la synthèse, son comportement loyal de « grand commis > l'emportent sur les préventions que pourraient susciter sas sympathies rocardiennes. Elu, François Mitterrand lui confiera le dossier des problèmes économiques et budgétaires. Voità Fabrice sur le champ de bataille. La métaphore s'impose, moins pour l'idée que l'on se fait du héros de Stendhai que par référence au dernier ouvrage de Jacques Gallus, cosigné avec Bernard Soulage (alias François-Xavier Stassel, et qui s'intitule les Variables d'Austerlitz. Selon les ordinateurs, Napoléon a gagné la bataille en intégrant d'instinct huit cents données. Dans cette étude, François-Xavier Stasse avance l'idée qu'aucune stratégie économique ne vaut si elle n'a pour base une solide connaissance des faits et des contraintes qu'elles impliquent. On ne jugerait pas qu'il la commission économique du PS trop enclin à un manque de rigueur qu'il dénonce. Ni qu'il se sente tout à fait à l'aise dans l'improvisation des premiers mois du septennat. Ses avis ont-ils été à ce point délaissés, ou est-ce lui qui a manqué d'autorité pour imposer son point de

En revenche, quand les circonstances remèneront le gou-vernement à la rigueur, François-Xavier Stasse se battra pied à pied pour imposer la ligne qui

prévaudra le 25 mars 1983. Dans les Veriebles d'Austerlitz, il s'était nettement prononcé pour l'ouvertuse des frontières, principe que plus d'un mettait en cause au moment, du troisierne remaniement monétaire. Même lorsque le président de la République aura tranché, son conseiller devra veiller au grain et faire en sorte qu'on ne puisse pas remettre en cause le plan de rigueur quand on hi raccella les promesses électorales non tenues, il est de ceux qui répliquent, à qui leur objecte qu'ils tournent le dos à bien des promesses électorales, que les socialistes n'ont pas été élus pour faire la politique ope lui impose le FMI.

Il marquera de son empreinte: les orientations du IXº Plan, trouvant des appuis à Matignon comme aux Finances pour faire nscrire dans les textes cette idée difficile que le partage des revenus doit se faire en faveur de, sement et non, comme cela a été fait jusqu'à maintenant, en faveur de la consommetion. (dée réaffirmée dans la seconde loi du Plan. Cet homme secret sait qu'il lui faut obstinément pousser ses pions et renforcer la dique à chaque mouvement de la marée. Il a su convaincre ses proches de François Mitterrand passe à la télévision dans l'émission «L'enjeu», c'est Christian Saulter mais aussi François-Xavier Stasse qui lui ont préparé le dossier économique à partir duquel le président de la République a fait une démonstration jugés bril-

'⊪y a pau, un quotidien de metin a rangé François-Xavier Stasse permi les protestants qui entourent le président de la République. Il en a souri, lui qui fréquente les églises plutôt que les temples. Mais, à s'en tenir à l'image austère et puritaine que l'on se fait encore du parpaillot, ser de s'être trompé de chapelle.

(1) Le Monde public une série de portraits des principaux collabo-rateurs du chef de l'Etat. Dans ses éditions précédentes, il a présenté MM. Erik Arnoult, Jacques Attali Louis Bianco (le Monde du 26 jan-vier), Alain Boubiil (le Monde du 27 janvier). Michel Charasse (le le du 28 janvier), Jean-Cla Colliard (le Monde daté 29-30 ianvier), Jean Glavany (le Monde du 31 janvier) et Christian Santter (le Monde du 1 " février).

# Le projet de loi sur la presse à l'Assemblée nationale

#### Le débat s' « accélère » : quatre articles adoptés en un jour...

Quatre articles votés en une journée : tel est l'«exploit» accompli par l'Assemblé nationale au cours des trois séances consacrées, mardi 31 janvier, à la suite de l'examen du projet de loi sur la presse. L'examen le l'article 4 avait été achevé avec l'adoption du premier amendement du gouvernement étendant l'obligation de mise au nominatif des actions d'une société détenant au moins 20 % des droits de vote dans une entreprise de presse alin, explique M. Georges Fillioud, de tenir compte des cas où le droit de vote n'est pas exactement proportionnel à la part de capital détenue.

Bien que le secrétaire d'Etat aux techniques de la communication ait souhaité les inclure dans les dispositions transitoires prévues, les amen-dements déposés par M. Guy Ducoloné (PC, Hauts-de-Seine) et par la commission des lois sont adoptés par 323 voix (PC, PS) contre 150 (RPR, UDF). Ils prévoient l'intro-duction d'un nouvel alinéa pour que, si les actions encore au porteur représentent plus de 10 % du capital de la société, il en soit fait mention jusqu'à ce qu'elles soient mises au nominatif, parmi les informations destinées aux lecteurs, avec les noms et prénoms des derniers propriétaires connus.

Sur proposition de la commission des lois et de M. François d'Aubert (UDF, Mayenne), l'Assemblée décide de porter de huit jours à un mois le délai prévu pour exécuter l'obligation de publication de l'avis nvitant les porteurs d'actions à mettre leurs titres au nominatif.

Un amendement de la commission des lois fixe que - la cession des actions représentant le capital social d'une entreprise de presse

doit être agréée par le conseil d'administration de la société ».

A l'opposition qui avait multiplié les questions sur deux points, M. Fillioud indique, d'une part, que la mise au nominatif ne concerne pas les SICAV puisqu'elles ne peuvent détenir plus de 20 % d'une même entreprise; d'autre part, que la sparence remontante - a pour limite le principe de la territorialité

L'article 5 ouvre le droit de consulter la liste des actions constituant le capital des sociétés concernées, qui sont inscrites en compte soit chez l'émetteur, soit chez un

< il faut savoir s'arrêter ≥, ont

dit les responsables des groupes

de l'opposition à leurs chevau-

un ordre, et rien ne fut dit officiel-

lement qui pût donner à penser à

un désaveu de M. François

d'Aubert, Alain Madelin ou Jac-

ques Toubon. Mais... mardi matin, M. Jean-Claude Gaudin admetteit: s Je souhaiterais que

nos amis aillent un peu plus vite... » Au même moment, au bureau du groupe RPR, il était même décidé de ne plus défendre

systématiquement en séance les

amendements des députés

absents, particulièrement ceux de l'UDF. Les réunions piénières des

deux groupes de l'opposition confirmaient l'incompréhension

d'un grand nombre de députés

légers. On i ce conseil n'est pas

intermédiaire habilité. Les actionnaires et porteurs de parts ainsi que les membres de l'équipe rédactionnelle bénéficieront de ce droit de consultation. L'opposition avait demandé sans succès la suppression

Sur proposition de la commission des affaires culturelles est adopté un amendement étendant le droit de consultation aux équipes rédaction-nelles des publications autres que quotidiennes d'information politique ou générale - comme le prévoyait le texte initial - lorsqu'elles existent

Les députés abordent en séance

« Nos électeurs nous demandent

d'en faire toujours plus »

devant la stratégie suivie par un petit nombre de leurs collègues.

socialistes s'inquiétaient, eux

aussi. « Dévoiement », « détour-

nament », « blocage » (de l'insti-tution parlementaire) funent les mots les plus entendus au cours de la réunion de leur groupe au cours de laquelle apparut à nou-

veau la « serpent de mer » de

l'éventuelle réforme du règlement

Résultat de tout cela : au cours

de la « conférence des prési-dents », en fin d'après-midi, cha-

cun fit preuve de bonne volonté. Dans ces conditions, M. Pierre

Joxe obtint de M. André Laber-

rère que l'Assemblée ne siège pas

le soir du samedi 4 février et le

de l'Assemblée.

Pendant ce temps les députés

de mit l'examen des dispositions destinées à assurer l'information des

lecteurs sur la structure financière de l'entreprise éditant où exploitant les publications qu'ils choisissent comme source d'information. L'article 6 impose l'insertion dans un délai d'un mois, dans la ou les publica-tions éditées par l'entreprise, des modifications d'une certaine importance dans la répartition de son capital. Sur proposition de la commis-sion des affaires culturelles est adopté un amendement indiquant que sont concernées par ledit article les cessions ou promesses de cession d'actions ou de parts « ayant pour effet d'assurer la détention directe

dimanche 5. la discussion devant

Le ministre délégué aux rela-

tions avec le Parlement, qui a

condamné « l'obstruction de

l'opposition, parfois en violation

de la Constitution », reste toute-

fois «sceptique» sur la bonne volonté de l'opposition.

groupe RPR, M. Labbé, dit

pas à faire une politique d'inci-

dents, mais nous ferons des inci-

dents politiques. > Estimant que l'Assemblée siégeait dans un

« irréalisme total », M. Labbé

renouvelle la demande de débats

sur le Tchad et sur les dos

restructurations industrielles

ensuite : « Nous ne cherche

Effectivement, le président du

être achevée le 8 au soir.

ou indirecte de 20 % du capital social ou des biens d'une entreprise

L'article 7, qui organise l'information régulière des lecteurs, regroupe des dispositions contenues dans plusieurs articles de l'ordonnance de 1944, et simplifie, voire supprime, les obligations qui, excessives, n'avaient pas été respectées. Les députés estiment que la citation de l'ensemble des titres des publications éditées par l'entreprise, dans chaque numéro, est excessive; aussi la prévoient-ils une seule fois par an.

Les informations faisant l'objet d'une obligation de publication une fois par an concernent le tirage moyen sur l'année éconlée. M. Queyranne fait préciser que ce tirage doit être accompagné, le cas échéant, de la distinction entre la publication principale et ses supplé-ments périodiques. Sur proposition de la commission des affaires culturelles et de celle des lois, la liste des principaux actionnaires ou porteurs de parts insérée annuellement est limitée à dix, au lieu de vingt comme le précisait le texte initial.

L'ensemble de l'article ainsi modifié est adopté, le RPR s'abstenant, et M. Péricard, « à titre persounel > votant pour.

A. Ch.





مكذاحت الأصل

des n

The state of the same of the same

--

المناقص بسرية

· ·

.1----

3300

555 W W .

الماداد الم<del>راس</del>م بين

ista e e e

1. The second

----

- ---

وراجي جوجه

40 24 251

9**33** - 5 3 3 4 4 5 4

References to the

The Contract of the Contract o

The Table

45.

era de la

÷-, . . .

· . . . . .

-----

٠.٠.,

Section 1999

ATTUAL NOTICE

THE PARTY OF THE PARTY OF - 2 / 海洋地域 神経 الميانية والمناطقية والمار المار A SAL FRANCE ne a water graph 🚟 🚟 🙀 CALLETTE ME A THE REPORT OF COLD TO STATE OF THE PARTY. Service Services Let were were the CONTRACTOR MATERIAL COLUMN TWO PERSONS A TOTAL PROPERTY. ---A PROPERTY OF 4 6 A 4 6 6 6 4 4 and the state of the same S. Company Agrico 200 Sugar Sugar Sand September 198

I mirrorie et l'échiemen.

CALLEST MET MAY

Comme de marie

和 199 等級 對應

TOTAL STREET SEE SEE MAN · 一种有效更大量 THE PART HAVE AND AN PERSON WAY SO THE MICHELL SEALS . OF ARBEITS ARREST in a violent to appe 计方式分配 海绵 (明) Jan Colone Marie 4 27 -1.0: WE & F & W. There is news

不知時 数子婚子

中 新海鱼山 編書翻奏出

in to recent think which Straw & Fileway Sharmen and the COS SOM ON THE MARK TO AN AND MERCHANISM to the later than STARTE & COMMENT 12年 35.154 48. 48. 44.

THE REAL PROPERTY AND ADDRESS.

1,000

CI, une institution âgée de cent-quatre-vingt-dix ans

tions commencent à peine à sortir, et les « secteurs

pédagogiques » énumérés en un ambitieux décret datant de 1980 sont loin d'être encore tous développés.

Le Conservatoire national supérieur de musique de

Paris (260 enseignants pour 1 252 élèves) et celui de

Lyon (61 enseignants pour 210 élèves), les deux

CNSM donc, financés par l'Etat, n'ont guère plus en

commun, pour l'instant, que leur sigle prestigieux - et

Plus autre chose : l'un comme l'autre à l'étroit, in-

confortables dans leurs murs, se voient promettre pour la rentrée 86 ou plutôt 87 des locaux flambant neufs

ou rénovés. Le CNSM de Paris déménagera de la rue

de Madrid au parc de La Villette, près de la porte de

Pantin ; le CNSM de Lyon intégrera quai Chauveau, le

long de la Saône, les locaux de l'ancienne école vétéri-

naire : le bâtiment néo-classique va être agrandi d'une

aile nouvelle. La maquette de ce projet est actuelle-

ment exposée rue Adolphe-Max à Lyon. Du côté du

parc de La Villette, les seize équipes d'architectes rete-

nues à la suite d'une procédure de consultation natio-

nale limitée ont reçu cette semaine le programme sur

lequel elles vont concourir (le Monde du 31 décembre

des statuts encore à compléter.

et légendaire ; là un établissement encore au stade de la mise en route : les premières promo-

#### A SECTION OF THE SECTION OF 1995年1995年 - 1986年1985年1

مكذا من الأصل

Section 18 Section 19 Section 19

in a section of the second of

 $(\mathcal{A}_{i}, \mathcal{A}_{i}) = (\mathcal{A}_{i}, \mathcal{A}_{i})$ 

The said to the fact in the said

## La voix des murs

N n'invente décidément rien sur le terrain politique. Ou bien, ce qui scrait pis, les conflits propres à la France, contre elle-même ou face à l'étranger, ne connaissent pas plus d'innovation que de solution. On n'en finit pas de le beneve contre des conses qui de se bagarrer pour des causes qui ne sont que trop souvent des vieilles lanes. Vieux débats, vieux arguments, et même vieux slogans, aujourd'hui plus édulcorés qu'hier, mais c'est tout. Comme écrivait le vieux général après son exil de Lon-dres : « Mon cher et vieux pays... ».

Ce qui pourrait n'être qu'une impression née de conversations hatives avec des historiens de café devient une évidence qui, comme telle, sante aux yeux avec les deux expositions qui s'ouvrent à Paris, à peu près en même temps, sur des thèmes plus que voisins, s'appuyant sur le même support d'expression, l'affi-che, et avec le même effet pédagogimême support d'expres que. Scaliaitons que s'y pressent, nombreux, les enfants des écoles.

La première, non sans hauteur,

s'intitule la Mémoire murale politique des Français, de la Renaissance à nos jours. Elle a pour cadre la superbe Conciergerie. La seconde exposition, d'ampieur plus modeste mais égale en intérêt, exhibe des Affiches de presse qui sont abritées par le trop peu connu Musée du tabac qui a, de surcroît, l'avantage d'être, pour les drogués du pétun, le seul musée où il ne soit pas interdit de fumer. L'une et l'autre, le temps d'une visite, réconcilient le faux débat si cher aux académiques, entre histoire et politique, entre historiens et journalistes, ces derniers mémorialistes an petit pied, maintenant que tout le monde prétend savoir écrire et décrire. Regardons.

« En Hollande, pays protestant; en Angleterre, pays protestant ; en Allemagne, pays protestant ; les en-fants catholiques ont des écoles catholiques payées par l'Etat. En France, les petits catholiques ont, de par l'Etat, une école sans Dieu. sans prière et sans crucifix. Catholiques, nous sommes la grappe de rai-sin qu'on pressure. >

La palissade et l'échiquier

Serait-ce la l'envolée lyrique de quelque parlementaire de l'opposi-tion d'aujourd'hui, montant à l'assaut du très réservé M. Savary? Non, c'est un placard de l'entredeux-guerres, accroché juste à côté d'un autre, émanant de l'adversaire, qui exige « l'école unique ».

· Les socialistes comme les communistes veulent étrangler la République. » L'auteur de ce propos défi-niul n'est ni M. Chirac, pestant contre les « socialo-communistes », ni M. Giscard d'Estaing contre les mêmes, mais de « républicains » es s'exprimant en 1928.

Sur le même ton, et datant de la mème année, déjà visiblement inquiète de la future union de la gauche, une autre affiche proclame: « Souvenez-vous qu'en 1926, le curtel (des ganches) a failli tuer la France. Voter c'est tirer sur la France. - Nul doute que M. Delors

On encore, révélant ainsi où M. Giscard d'Estaing puisait, en 1974, ses slogans de candidat à la présidence de la République : « le socialisme à la barre ». Mais le slogan a bientôt quarante ans puison'il était lancé à l'occasion du vote pour l'assemblée constituante d'octobre 1945. « Giscard à la barre » devait

SOUS LINES

Juin 1932.

attendre vingt-neuf ans afin de s'épanouir sur les murs de France.

Et cebui-ci enfin, quitte à paraître enfoncer le clou de la comparaison :

- Silence. La paix par le désarmement. Votez pour le socialisme SFIO. » C'était en 1932. On retrouvait les accents pacifistes de Jaurès, qui en mourut assassiné.

On n'imaginait pas qu'un autre ém socialiste, lui aussi, réglerait son compte an pacifisme, pourtant plus vivace que jadis, par cette autre formule, non moins frappante: « Les pacifistes sont à l'Ouest. Les misries soni a l'Est. »

Pudeur on avachissement du parti qui aurait pu s'en emparer, un tel slogan n'a vecu que quelques heures, quelques jours, via les journaux et la télévision, alors qu'il aurait probablement, à l'époque où triomphait l'affichage politique, valu son pesant d'hectomètres carrés de papier coloré, coilé un peu partout, à tort et à travers, conformément ou non à ce qui est encore la loi sur la presse du 29 juillet 1881, ce que n'indique pas sa plus célèbre disposition, et la plus lapidaire - Défense d'afficher ».

Aurait-on surpris, en ce cas, sur teau à la main pour découper sa trouvaille, M. Alain Gescon, dont la



«La Volonté ». A. Point. 1898.

patiente passion pour les affiches poitiques a permis la riche exposition de la Conciergerie? Probablement pas, prisque, maintenant, sa passion nue le fournit en complices multiples, d'un bout à l'autre de l'échiquier politique, qui lui remet-tent des exemplaires de ce qu'il récupérait naguêre grâce à ses déambulations. D'autres secours lui sont venus

our monter l'exposition de cette Mémoire murale politique des Français: le « concours » de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites et le « soutien » de la société Rank Xerox France. Sans doute, à celle-ci, doit-on le financement d'une intelligente disposition des quelque quatre cent soixante affiches, mais à celle-là le prêt de la plupart des placards antérieurs à la naissance (ou à la pas-sion) de M. Gescon.

Notamment la plus ancienne des pièces exposées, une affiche du Par-lement de Rouen, en date d'avril roi qui, l'année même de cette proclamation, donnait sa sœur Marguerite au futur Henri IV. alors protestant et roi de Navarre, tandis que deux ans plus tard il allait ordonner ou laisser faire cette sinistre nuit de la Saint-Barthélemy durant laquelle son propre beau-frère manqua périr.

Plus curieuse est cette « Ordonnance du roi concernant les armoiries » signée le 29 juillet 1760 par le roi Louis XV et dont le début est à soi seul un cours d'histoire nobiliaire puisque la première phrase, prous-tienne avant l'heure, indique ceci :

gine n'étaient que de simples marques ou reconnaissances que les anciens guerriers portaient sur leur armure dans les batailles et autres rencontres, où ils se trouvaient pour le service de leur prince, afin d'être mieux distingués dans la foule des combattants, ayant ensuite été adoptées héréditairement par leurs enfants et descendants, tant pour conserver la mémoire des hauts faits de leurs ancêtres, que pour s'exercer à les imiter ; et étant successivement devenues par ce moyen, le signe distinctif des différentes maisons et familles nobles; il fut établi sous le règne de Philippe-Auguste, pour maintenir l'ordre et la police dans le port desdites ar-moiries, prévenir les usurpations et la confusion qui s'en serait ensuivie, un Roi d'armes de France, dont les fonctions étaient entre autres de tenir sous l'inspection et surintendance du connétable et des maréchaux de France, des registres de toutes les familles nobles et de leurs armoiries blasonnées, et des noms, surnoms et qualités de tous ceux qui avaient droit d'en porter, pour être en état de rendre compte au roi, de la noblesse de son royaume. -

La présence du « surnom » peut étonner, tant il sent son vulgaire. A tort, car aux origines de la noblesse, lorsque naît la plus ancienne, celle qui est dite immémoriale, c'est le plus souvent le surnom ou le sobriquet ani fait le noble. Larsaue les t tres (vrais ou de courtoisie) pren dront le pas pour créer l'aristocratie, c'en sera fait de la légitimité de la

Rue de Madrid, le Conservatoire · Les armoiries, qui dans l'ori-

En attendant, M. Marc Bleuse, nommé le 5 janvier dernier à la tête du CNSM de Paris, a pris ses fonctions (Le Monde du 6 janvier). Son mandat de directeur, fixé par les nouveaux statuts, est de cinq ans, renouvelable. Chargé « de préparer et d'organiser » le passage à La Villette, il succède à M. Gallois-Montbrun, qui, arrivé à l'époque d'André Malraux, occupait ce poste depuis vingt-deux ans et qui vient d'être mis à la retraite de façon un peu... hátive – en pleine année scolaire.

Au Conservatoire, où - l'époque veut cela - bien des élèves ne sont pas des progressistes et où tout un groupe d'anciens Prix de Rome nommés professeurs par M. Raymond Loucheur avant 1962 en tiennent pour le solfège et l'analyse façon École de Paris, début de siècle, le nouveau directeur, le jour de son intronisation, pouvait avoir le trac, craindre d'être recu comme l'envoyé du ministère de la culture. Trois semaines plus tard, les choses semblent se passer plutôt bien même si toutes sortes de bruits ou d'échos, pour certains étonnamment puérils, circulent dans les couloirs (un exemple : « Il paraît qu'il veut enlever le distributeur de boissons sur le palier, parce que ça fait sale »). M. Bleuse continue de recevoir chaque jour, un par un, une demi-heure chacun. l'ensemble des professeurs de la maison. Déià il les a réunis pour leur faire part de ses intentions. « Pas question, nous a-t-il dit, de mettre tout sens dessus dessous. »

Lire l'enquête de Mathilde La Bardonnie, pages 12 et 13.

En VO : GAUMONT COLISÉE - ELYSÉES LINCOLN - SAINT-GERMAIN STUDIO GAUMONT HALLES - STUDIO DE LA HARPE En VF: GRAND BRETAGNE (Écran géant) - GAUMONT SUD GAUMONT CONVENTION - ATHÉNA - BERLITZ - GAUMONT RICHELIEU FAUVETTE - PATHÉ CLICHY - U.G.Ç. GARE DE LYON Gaurzont Ouest BOULOGNE - 4 Temps LA DÉFENSE - 3 VINCENNES

Ulis ORSAY - Alpha ARGENTEUIL - Pathé CHAMPIGNY Calypso VIRY-CHATILLON - Cyrano VERSAILLES - Gaumont EVRY ABC SARTROUVILLE - C2L SAINT-GERMAIN 4 Perray SAINTE-GENEVIÉVE-DES-BOIS - Aviatic LE BOURGET Artel VILLENEUVE

500 MILLIONS DE PERSONNES ONT OSÉ VOIR CE FILM-ÉVÉNEMENT



ntions et des images qui risquent d'in

#### Les 5 000 pamphlets de Mazarin

C'est si vrài que l'ordonnance que le chancelier Phélypeaux fit signer au Bien-Aimé avait moins pour but de vérifier la pureté nobiliaire que de rapporter quelques écus par le biais d'un enregistrement obligatoire et payant pour ceux qui souhaitaient conserver le droit de « vivre noblement ». A l'époque, en quelque sorte, on payait une taxe pour être dispensé de l'impôt!

L'affichage de l'Ancien Régime vaut plus souvent par son texte que par ses couleurs; par son fond que par sa forme. Les affiches « portant contestation politique » ayant été interdites des 1653 (c'est-à-dire par Mazarin (1) et le corps des affi-cheurs réglementé en 1771, le pla-card d'opinion, rehaussé de couleurs vives, de textes lapidaires, de dessins puissants et agressifs, ne se répand en France que le Second Empire tombé et la République assurée.

A cette époque, les murs explosant tableaux et saynètes pour atti-rer le regard et convaincre le passant de la qualité d'un produit ou de la justesse d'une opinion. Pour se faire connaître, les journaux, si l'on ose dire, mettent le paquet.

A la fin du dix-nenvième siècle. le Journal annonce qu'il va publier un inédit de M. Oscar Méténier la Nymphomane. Et de montrer sur fond de ciel et de toits une créature vêtue de noir, au sourire un rieu salace, qui paraît promettre les aventures les plus poivrées.

Moins cancan, moins Gai-Paris, le Petit Journal annonce pour sa vingtcinquième année de parution (c'est- 20 F. à-dire en 1888) que, «le mieux in-

(1) Mais avec un bonheur tout relatif. Affichés ou non, les pamphlets cir-culaient, que le cardinal collectionnais. Il en a laissé cinq mille qui sont, évidem-ment, conservés à la bibliothèque Maza-

formé de tous les journaux». «son tirage est le plus considérable de l'univers », soit « chaque jour 950000 exemplaires . Bientôt cent ans après, on en rêve.

Mais il va y avoir mienz, avec Paris-Soir dont le triomphe intervient en deux temps. D'abord simple feuille financière, il s'ouvre rapidement aux informations générales. Séverine, première femme journa-liste à aller sur le terrain, égérie de la gauche, signe le premier éditorial de cette nouvelle formule : • Derrière Paris-Soir, il n'y a personne. » Déjà la transparence.

En 1931, le quotidien est repris par Jean Prouvost et son tirage va passer en quelques années à 2 375 000 exemplaires. An même moment, il y a, rien qu'à Paris, trois autres quotidiens tirant à plus d'un million. On se dispensera des rapprochements contemporains.

A quoi attribuer ce succès - ou le déclin contemporain? Autant de médecins, autant de diagnostics, parmi lesquels, peut-être, l'idée que la bataille est perdue pour les quotidiens qui n'ont plus la fierté, comme l'Œuvre en 1915, de bâtir leur campagne publicitaire sur cette phrase : «Les imbéciles ne lisent pas l'Œu-

PHILIPPE BOUCHER.

★ La Mémoire murale politique des Français, de la Renaissance à nos jours, à la Conciergerie, 3, quai de l'Horloge, 75001 Paris. Jusqu'au 19 février, de 10 h à 17 h.

Entrée libre, catalogue 40 F, affiche

\* Affiches de presse, almanachs, feudlietons, journaux, Musée-guierie de la Seita, 12, rue Surcouf, 75007 Paris. Du 1" février au 31 mars, de 11 h à 18 h, sauf dimanche et lêtes. Entrée libre. On doit en même temps consacrer un moment à la très belle collection per-

mantaire. Milma Stanché, son conseil antifer des Brain et fate

-3, vµ\*--

Stasse

Paris, docteur trans (1), qui est ne le chilines économis economiques

₽ 25 mars 1983

Parables d'Austalitz thistel prenence pour

des frontières, prin-

CONTRACT OU Traisione

ON ON THE DUMB THE PARK Carrie le plan de end on he rappelle in AND CONTRACT THE TENT en des à bien des pro-Sectorales, Que inc Fiers pas eté tius k at postique que la

para de son ampronto Materior Sour Sore IN THE LESS COLLE NOVE was to partage ses på at fare en laveur de mant as non, comme A test susce à mante appear de la conservo ercentiamen con: 3 Male Plan. Cet homme Mark as feut obsing Mile that poins et ren-序籍 数据48. N a nu **資金 金本本 Droches ce** the de later Chang נו :: הבשנק בחלות E . CARS | 0 m | 5 m K tam Canston Saul-SCORCE-Y 1, 41

CONTRACTOR OF SECURIOR OF SECU

**MARKETERS** P See 145

State of the state A credestants guilless and appears Mark Sent on a The same of series of a series of se 600 State 34 2 7

**स्ट्रिकेट के क्षेत्रकार के किए किए** 

Attende restore und arre-

大学 かんかん しゅう Medical Section 1 mit ale Morner de l'are le Bereit de Morne de Marie Care 1-24-2 · 解《这些事。

**stionale** Marke St. St. St. St. St. de have I was record

The second second The Supplemental Control REAL STRUCTURE TO 神经历 APPEAR Services Signature to the second the day Michigan Carlos Commission **建** 经 (100 年) Armanicos to the care The state of the s THE SAME S Water Transfer 2 de la Line M Principal 

المراجع المتنوي وا

T WILLIAM SALES

网络龙 沙鸡

10 miles

27

M. Personal

£. C... MEE CHOUS PARE Puge the 1 to start BEET TOWARD

LE CONSERVATOIRE SUPÉRIEUR

place. - C'est le leitmotiv, la première chose que l'on vous dit pour tout résumer, expliquer ou excuser. La faute au manque d'espace, donc, si certains pianos ne sonnent pas vraiment juste, ou si leurs pédales ne remontent pas bien. Et si les élèves ne peuvent guère faire entre eux. pour le plaisir, de la musique de chambre, c'est que les studios d'études sont de petits aivéoles où il n'est pas question de faire tenir même un trio. Ces mini-cases individuelles ont été aménagées sur deux étages, rajoutés sans aucune vergogne architecturale sur le toit de ce qui devait être une chapelle. C'est dans le jardin, le bâtiment dit de la bibliothèque - une bibliothèque où l'on peut seulement consulter sur place les livres ou partitions. Les emprunter? Nenni, sauf à s'arranger avec un professeur. Au premier niveau, vous trouverez la phonothèque et le musée instrumental, minuscule, vicillot, mais très beau on le sait, avec entre autres le piano de Bizet, un Pleyel bien sage remisé entre deux contrebasses. Au soussol, vous découvrirez encore les trois réduits qui tiennent lieu de studios d'électro-acoustique. A l'œil nu, c'est la misère : quelques magnéto-phones âgés, des consoles de type très ordinaire. Ici les synthétiseurs sont analogiques. Aucun matériel numérique. Et encore, ce matériel de seconde main a été offert par le

une pièce qui ne soit occupée soit

par une classe, soit par quelqu'un en

Pas la place. « Manque de

train de travailler.

N entre dans le bâtiment de la rue de Madrid - ancien pensionnat du dix-neu-vième siècle – par un hall aux allures froides de salle des pas perdus où sont affichés des placards annoncant concerts parisiens ou concours de recrutement dans les orchestres de province. A peine un banc pour s'asseoir. Au fond, à droite, passé les quatre télépho dont deux sont en panne, derrière l'ascenseur se trouve la « cage de verre », dite aussi « aquarium ». Là, MM. et Mmes les professeurs qui n'ont pas de salle où se réunir viennent signer leur feuille de présence. Plaque tournante pour renseignements en tous genres, lieu de pas-sage obligé, « l'aquarium » est un cube exigu qui serait vert clair si la peinture des murs n'avait pas tant Épinglé sur un tableau de liège, de classe, passez votre commande à GRM de l'INA, qui, par ailleurs, M. Papillon. C'est un détail, accueille les étudiants de deuxième

Egalement situé dans le jardin, le · gymnase ·, prodige de préfabriqué bon marché édifié dans les années 60 avec une subvention du ministère de la jeunesse et des sports, n'a jamais servi de gymnase

il abrite la salle Marcel-Dupré, salle d'orgue dont l'orgue est en malheureux état. Plus l'unique salle de danse de l'école, où se succèdent les élèves de quatre professeurs (les quatre ont été étoile à l'Opéra de Paris: l'enseignement de la danse au Conservatoire est, dit-on, solidement classique). Mais poursuivons la visite : tonjours dans le jardin, en haut d'un escalier, la cantine, un restaurant universitaire plutôt sympathique, et au fond une annexe donnant sur la rue d'Edimbourg. Là comme dans le bâtiment de la rue de Madrid, des enfilades de classes en principe insonorisées, à en juger par les portes blindées à hubiots. Dans

« Vous entendez le saxophone audessus et le piano à côté. Et encore. il y avait un trou dans le plafond. qui a été colmaté. Comment se concentrer? Pour nous, ces notes venues d'autres classes ne sont pas seulement du bruit, mais autant de signaux reconnaissables », nous a dit, par exemple, Mme Christiane Eda-Pierre, ce matin, où elle faisait travailler la seule haute-contre du

les couloirs, c'est à peu près le

silence, mais d'une salle l'autre...

Conservatoire. Regrettant que ses élèves n'aient pas la possibilité de s'exercer avec orchestre - ou même en chœurs - durant leurs études, à moins de le demander expressément, moins de le demander expressement, elle constate que l'on prend de belles voix mais, « la plupart du temps. dit-elle, il y a tout à faire. Ils arrivent [vers l'âge de vingt ans pour les filles, ou de vingt-deux ans pour les garçons] en sachant très peu. Est-ce lies à un Canadant très peu. Est-ce bien à un Conservatoire supérieur de leur enseigner les rudiments de la respiration?

Du côté des chanteurs - ils sont près de soixante-dix répartis en huit classes, - on attend beaucoup de l'arrivée de M. Bleuse, pour qui les voix sont la priorité des priorités. « Sinon, dit-il, avec quels chanteurs remplira-t-on l'Opéra de la Bas-Egalement parmi les premières

préoccupations du nouveau directeur le fait que les élèves n'out presque ancune occasion de jouer ensemble, devant un public. Fante encore de lieu: il n'y a, rue de Madrid, que la modeste saile Berlioz. Faute aussi d'habitude : contrairement à ce qui se passe aux États-Unis - à l'université de Bloomington, au Curtis Institute, à la Julliard School, pour ne citer que les plus famenses écoles - à la différence aussi du Conservatoire Tchaikovsky à Moscou - rue de Madrid, les récitals et concerts ne sont point des jalons obligés de la scolarité

L'orchestre des cobayes

Il v a bien deux orchestres bantisés A et B, où les élèves du deuxième cycle sont censés faire leurs armes - deux fois par semaine, sous peine d'être radiés au bout de trois absences. Il y a bien l'« orchestre des prix », composé en principe d'étudiants ayant obtenu des premiers prix et inscrits en cycle de perfectionnement. Destinée à permettre aux élèves en direction d'orchestre ainsi qu'aux solistes préparant les concours internationaux, de s'entraîner, prévue aussi pour interpréter les travaux des élèves en composition, cette formation est en réalité composée d'une grande partie de gens venus d'ailleurs pour gagner un peu d'argent. C'est plutôt l'orchestre des « pas pris », disent en plaisantant les titulaires d'un prix. ils déplorent le niveau moyen des pupitres de cordes, disent leur ennui servir de cobayes aux apprentis chefs. « Ils ont tous des prix d'écri- l'on reachérit : « On sépare les ture et de composition, mais pas de cordes et les vents... », avant de vous

dit l'un. « Reprendre quinze fois l'ouverture du Freischütz sans jamais passer devant un vrat public n'a rien de plaisant », reprend l'autre, tandis qu'un troisième souligne les efforts de M. Rieunier, professeur chargé de l'animation, qui organise des concerts à la Maison de la radio ou salle Gaveau. Tous font remarquer cependant que, depuis l'arrivée du nouveau chef permanent, M. Jean-Schastien Bereau, les choses s'améliorent...

Curieuse maison, où tout le monde est d'accord pour recenser sévèrement les manques, énumérer moqueusement les anomalies, pour tout aussi vite manifester un « chauvinisme = sincère. Ainsi, on vous dit : . Les concours de musique de chambre ont lieu à huit clos. C'est ridicule, et les élèves y sont notés individuellement, c'est idiot. » Et feeling des qu'ils sont au pupitre, expliquer que l'an a précisément en musique de chambre des professeurs... fantastiques. Et c'est vrai. Curiense maison, où le professeur de composition électro-acoustique déclare que les élèves sont coupés de la réalité contemporaine, de toute idée de ce qu'est le « marché de la musique », tandis que certains de ses collègnes pestent parce que, à peine en deuxième cycle, les étudiants ne cessent de « cachetonner » à l'extérieur. Mais la plupart des professeurs ferment les yeux, voire

A l'étroit et

Sur ce point-là aussi, M. Bleuse a ses idées, parie carrément d'absenteisme excessif et entend y mettre fin. L'inscriion professionnelle ne doit, selon lui, avoir lieu qu'au niveza da troisième cycle. «Les élèves du second cycle doivent profiter mieux de ce qu'offre la mai-son =, dit-il. Ceux-là répondent : « Dans les studios, en faisant des remplacements dans les orchestres, on apprend beaucoup de choses, et surtout à jouer dans des conditions professionnelles. On voit du répertoire. . Ils avancent ensuite l'argument de l'argent. Et c'est pareil à Lyon où, pourtant, le « cursus » compte en plus de la discipline principale plusieurs matières complémentaires allant du piano obligatoire à l'histoire de l'art.

Pour tenter de deviner dans quel sens devrait s'orienter la réforme du règlement du Conservatoire de Paris, peut-être suffirait-il de lire celui du Conservatoire de Lyon, puisqu'il a été mis en forme, précisénent, par M. Bleuse, dans le cadre de la mission dont il avait été chargé par M. Jean-Philippe Lecat, il y a près de quatre ans

Un vaste et aliéchant programme d'où le mot solfège a été écarté au profit de l'expression formation musicale; ici l'on parle aussi de sciences humaines et/ou destinées à mieux maitriser l'environnement social et culturel de la profession ». Cela va de la pédagogie fondamen-tale à l'ethno-musicologie en passant on l'initiation aux langues vivantes Le CNSM de Lyon ne fonctionne pas encore à plein, loin de là, et il n'est pas question de ponvoir juger de ce qu'il « en résulte ». Signalons juste qu'un nouvean « chargé de mission », désigné par le ministère, vient d'être envoyé auprès de M. Pierre Cochereau, directeur de cet établissement : il s'agit du ches d'orchestre Gilbert Amy. Arrive-t-il en successeur potentiel? Simple parenthèse.

PIERRE BOULEZ.

les classes comptant en

#### Des normes abracadabrantes

DIERRE BOULEZ préfère ne pas s'exprimer actuellement sur les projets de M. Marc Bleuse ni sur le transfert du Conservatoire à La Villette. Le dicrecteur de l'IRCAM, qui a longtemps été professeur notamment à l'Académie de musique de Bâle, aurait-il tout dit dans ses « Digressions sur l'enseignement musical », ce chapitre court d'un livre d'entretiens avec Célestin de Liège publié en 1975 sous le titre *Par vo*lonté et par hasard ?, où on lit notamment (ne pas oublier le goût du compositeur pour la polémique, ni qu'il n'évoque pas là le niveau élémentaire des études de musique):

année. Remontons vite.

« Je l'ai toujours dit à mes élèves : quelques études qu'on fasse - mais spécialement les études musicales, - elles doivent être faites rapidement. Il y a très peu de choses à apprendre d'un professeur (...). A partir d'un certain niveau, l'éducation est inutile. Pratiquement on apprend en l'espace de six mois tout ce qu'on peut tirer de quelqu'un, et c'est même, là encore, un processus lent : une semaine qualquefois suf-fit. Après cela, c'est le travail et les choix personnels qui, finalement, comptent le plus. Quand on a appris certaines choses de métier, il faut les prolonger, l'éducation ne peut se faire que par soi-même. J'aime les « autodidactes par volonté », c'est-à-dire ceux qui ont le volonté d'en terminer avec des modèles qui ont existé avant eux. Mais ce que j'appelle les « autodidactes par hasard », les gens qui ignorent les choses, ne m'intéressent pas du tout, ceux-là ne se débarrassent jamais de leurs prédécesseurs. (...)

> En musique, il est évident que l'enseignement est organisé selon des normes complètement abracadabrantes et absurdes. En particulier, le fait que dans un conservatoire quelqu'un soit nommé entre l'âge de trente et trente-cinq ans et y reste jusqu'à l'âge de sociante-cinq ou sociante-dix ans est une chose absolument aberrante. L'éducation est avant tout une affaire de mouvement. (...) A mon sens, un professeur devrait avoir des contrats, même de trois à cinq ans, qui lui permettent de suivre quelques élèves pendant un certain temps ; puis il devrait pouvoir changer d'orientation ; parce que, même chez les gens qui partent avec les meilleures intentions du monde, la pire sciérose arrive à un moment donné : ils sont obligés de refaire d'année en année les mêmes choses, et l'intérêt n'existe plus. C'est alors que les examens prennent le pas, c'est-à-dire que s'établit une espèce d'enquête policière sur vos capacités à faire un travail ou un autra. Finalement, cela n'a aucun intérêt. C'est pourquoi on voit tellement de produits du conservatoire devenir des espèces de fruits secs, complètement enfermés dans un conservatisme étroit, croyant qu'ils détiennent la vérité parce qu'ils ont appris certains modes d'exister dans la musique ancienne, dans la musique du passé. Il y a là, vraiment, toute une redirection de l'enseignement à faire en fonction du présent.

EST en 1911, au temps où Gabriel Fauré en était le directeur, que le Conservatoire national supérieur de musique s'est

ancien collège de jésuites racheté par l'Etat en 1905. Brin d'histoire : l'auguste institution, dont M. Marc Bleuse se trouve être le treizieme patron, a presque cles d'age : le 1º brumaire de l'an ill de la République exactement, soit le 22 octobre 1795, le ministre de l'intérieur, à 10 heures du matin, arriva rue Bergère, et, en un solennel discours, vanta l'école d'où seraient « bannis le dévergondege des innovations et la tyrannie des routines, où l'on maintie ndrait le res pect des œuvres dues aux maîtres sans refuser bon accueil aux har diesses du génie ». Et l'on entonna le Chant du départ.

installé au 14 rue de Madrid, dans un

De deux à quatre étrangers par classe

Emanation de l'école gratulte de musique de la garde nationale, le Conservatoire National de Musique (majuscule) et de déclamation (mi-nuscule), créé par Bernard Sarrette, trouveit son siège en l'Hôtel des menus plaisirs, faubourg Poissonnière. On promettait, dans le même temps, la mise en place de trente écoles départementales. Ainsi remplaçait-on les maîtrises, psal-lettes et autres écoles de chant entretenues par les chapitres de l'An-cien Régime. Puis les vicissitudes de la Restauration : passage à vide et changement momentané d'appellation. Les gazettes de comparer le Conservatoire « à une cage où l'on élève des canards que l'on vend pour des rossignols ». En 1822 arrive Luigi Cherubini : ce nouveau directeur met de l'ordre, « réforme ». Les gazettes médisent tout de même -« Entre nous, dites-moi donc ce qu'il conserve ? L'habitude d'aller mal,

Faute de pouvoir accueillir le jeune Liszt, parce qu'il est Hongrois, Che-

rubini change le règlement, impose que dans chaque classe deux places gratuites soient offertes à des élèves étrangers. Fauré portera ce nombre à

Aujourd'hui ce sont quatre places par classe (au moins du côté des instruments) qui sont expressément réservées à des non-Français. Rare-ment occupées toutes, il faut dire : les misères accordées en guise de Dourses de sont das pour encourager les candidats... Les étrangers constituent à peu près 10 % des étudients actuels du Conservatoire. Un tiers sont Japonais, ou Conéens. « Debons éléments », disent leurs professeurs. Pour la plupart ayant été euxmêmes élèves dans la maison, ces demiers se souviennent : « // y svait déjà quelques Japonais » et concluent « retournés là-bas, ils ont fondé des écoles, et envoient leurs nts prendre à leur tour un bain ď Еигора ». •

Il samblerait, ces temps-ci, que certains responsables n'estiment pas prioritaire le financement des études de ressortissants étrangers. Va-t-il être en musique aussi question de nationalités ? Le tout ne serait-il pas de gérer et faire fructifier les

La salle perdue : 1968

Mais revenons à l'histoire : le Conservatoire national supér musique (débarrassé en 1948 du secteur déclamation) a toutefois gardé jusqu'en 1968 le droit d'utiliser son ancienne salle de concert rue du Conservatoire, près du Fau-bourg Poissonnière donc. Des générations de candidats aux premiers prix y ont gravé par-ci par-là leurs noms à coups de canifs angoissés. Souvenirs, on lit des noms devenus depuis fameux. Maintenant c'est le Conservatoire national d'art dramatique qui décide, presque exclusive-ment, de l'utilisation de ce bijou

d'accustique. Histoire toujours : vers 1964 ou 1965. il fut question du déménage-

ment du Conservatoire vers le quai tier nouveau de la Défense. Bientôt le projet fut remis dans les cartons. En 1968, où il y eut bien greves et maints débats, s'étabora le plan ambitieux d'une réforme qui devait aboutir à une vaste « faculté des arts > ayant pour triple mission la formation d'exécutants et d'ensei-gnants, une vocation de recherche. d'« avancement de la science musi cale » et, tertio, un rôle de diffusion à l'extérieur. Parmi les élèves en composition à la tête du « mouvement » on trouvait, entre autres. Alain Louvier (aujourd'hui directeur du conservatoire de Boulogne), Alain Durei (ac tuellement coordonnateur des services musicaux de Radio-France) et un certain Marc Bleuss. Leurs idées restèrent au stade des idées,

Le Bureau des étudiants

date de cette époque.

mais la participation du Bureau ties étudiants aux instances de décisions

S'il n'y a plus de € corrité paritaire de gestion », et si les professeurs ne sont plus recrutés par des commis-sions de « personnalités » où les re-présentants des élèves ont eu longtemps large voix au chepitre, le bureau des étudiants a toujours une place délibérative au conseil d'administration, au conseil pédagogique et au conseil de discipline. Son actuel ésident, Jean-François Zygel, entré, il y a douze ans, à l'âge de douze ans dans cette maison où il continue d'accumpler haut la main un maximum de prix, observe avec une cer-taine distance les projets présents de a réforme pédagogique », estimant que les élèves n'ont pas été vraiment consultés. Il juge important, avant tout, d'augmenter le nombre des bourses et leur montant, se bat éner-giquement pour cels. (1).

Intelligent personnage qui se déclare « liberal », sans se départir d'un sourire sceptique, le jeune homme, d'origine poloraise, prend soin de rappelar les « nouvéautés » mises en place par M.: Gallois-Montorun depuis

Brin

**histoire** Same and the same and the same -The strains of the strains training to the state of the st 450 And a China of the Control of the 44.74 1200 3 44.4 1 MP 2 469 Regulation of the contract of 40 100 the part of the second of The same of the sa The state of the s Market Market wie Gibber Section of the part and being 4, A. A REPLACEMENT OF THE PARTY OF T The second second ى بىلىنى , S. -126 \*\*\* The second secon 1946 Mg 1000 The state of the s State of the state **伊格特的** 这 · Fa fi SANS F £18645 del del a transa ana SOUTH BY HANGE AN

EN 47

The second secon 4.00

marie #

-

点点 放動

P. S. Charles

es 14

. Ser .- 400

70 g 340

Landing

Car Section

فينتها الما

- 10 Person

---

-

· 學科 (科)

وأحرد فلينسنت

Acres, 1

يقو المستلفظ المستلفظ

- TE 10

4

-

-

Car. (5)

riffige agi

-

Sec. 45.

A SHE WA

PART IN

A TON

· Land

- Fil. 25

州城 建 "季

-45 Arts

· Charles

AND THE

Mile de Ales

S. \* .

1.20

113 Congago Sacrifica See Life

. ± . ≥

TO DE SOUTH A SHARE

in the same

, me

Ser or 1

4 × 5 \*\*\*.

AND COMMEN

**∷.** • •

35,525

L1" -

 $Y^{\alpha}\Xi^{\alpha}=\{\sigma_{\alpha},\ldots,\sigma_{\alpha}\}$ 

20.00

3...

- -

Land to the second seco

The second secon

المراوعة والمراول المراوع ماها ماكا

HER WILLIAM ST. SHIPSE

The second second

The state of the s

The second secon

12 127年 8年 ということ (1884年)

1214 High Albert 1998 826

CONTRACTOR OF THE

اختصاف الأنا فالمقا

same control to the

医多数性吸收 医二烷基

The state of the state of the state of

THE THE RESERVE

李明性 张明 汉 一次五十

Balancia de la casa de

See Fig. 19

Trump ( ) (see)

Mary Programme of the contraction

. . . . <del>. .</del> .

s \decin

-6-3-

The Property of

BAR BUT THE STORY

j 61 2 · · ·

-parement en

Try America A TOTAL OF THE STATE OF THE STA 400 3:47 1 3-1-45 PACIFICAL PROPERTY. The state of the s Sec. No. Get Fit entre es The second secon --May tan the state of Con in Section 1975 And Section 1975 e guile 🛒

the state of the g ۾ ۽ هد دري SOLETHING SHE STATE OF THE STAT 

مكذامن الأمول



DEUX SIÈCLES D'ARCHITECTURE SPORTIVE A PARIS 26 janvier-19 février 1984 MAIRIE ANNEXE DU XXº

T.i.j. de 19 h 30 à 18 h, sauf lund \_\_ ENTRÉE LIBRE \_\_\_

THÉATRE DE PLAISANCE serge CQUD ganzl de **Grisou** 



« Mise en scène intéressante. Rapports bergmaniens d'une et de sa fille » (M. Cournot LE MONDE). « Le charme des pe-AFP). « Le travail d'équipe fait ble > (A. Frazier PARISCOPE).

# Pétroit e

production in a control of the contr segment of professions of the The states some course of the inspirance de le le litte de met le amurché de la mule. meter stee certains de vousie persons parce que a para partir de la control de la contro senta fermen: 100 yeur je

see on point do more M to to tracerior or control free to AND SECOND SECOND the market de la marine la Min. Course topone services of the services of th

was aliant to turn a BORE A CONTROL OF THE The tester de decembra Compa Server and and de Corrotte Professional Control of the Control Market Comments

The second second with most order or com-Market St. Control of the English to the second THE SECRET S. P. S. S. The second second make an ex Course for the Marine Con

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

· · K[M] = 1The office of the second STATES COLUMN State of the A Property 3 Apple min. SECRETAL SEC. -200 J 200 ' 201 ' -AND STATE OF THE S ALCOHOL: THE PARTY Witters to No. 21. m²: 4 ... a ... **\*\*\*\*** We that the 1200 PM and the face of

La Surna. Las elución - 雪波声をサイン A 25.00 P 2. **新城市** (2000年) -Service Control CONTRACTOR OF THE PARTY OF Marie Const. 10 CO 100 CO · 600.4 1 7 1 7 \*\*\* AND THE STREET Tara Ante (1) Application ... televate . made of a con-Biographia of the **⊕a**wa= المناسبين المتعارضين Alfano Carriera de la companya della companya della companya de la companya della STATE T. M. Transfer Street

AND CHAIR SE 自身で マナ

## DE MUSIQUE, EN ATTENDANT LA VILLETTE

## rarement ensemble

مكنامن الأحل

Bendamen in demand office of the latest of t

Certains craignent déjà, au Conservatoire de Paris, que l'élargis-sement du « cursus » conduise à un « sampondrage » ; à un éparpillement incompatible avec les contraintes quotidiennes de l'étude d'un instrument, par exemple... M. Bleuse s'attache à les rassurer : « Il n'est pas question de procéder à un saupoudrage. Toutes les souplesses sont possibles... »

L'idée générale - aboutir à un décloisonnement des disciplines, à une formation moins verticale, ne peut que séduire. Toutes les observa-

tions entendues au Conservatoire abondent dans ce sens-là. Exemples : « Les orchestres étrangers sont composés de gens d'un niveau technique parfois moins haut, et pourtant ils sonnent mieux. > « On devrait recruter les élèves chefs d'orchestre en fonction de leurs qualités iaines, psychologiques, de leur goût pour le contact et l'autorité et pas seulement d'après leur savoir théorique – chercher des étoffes de ches comme on repère des grains de

#### Un projet audacieux

Et encore : « A quoi sert à un élève de savoir battre des sextolets en triple croche s'il n'est pas capa-ble de donner au piano un accord simple? », dit le pianiste Christian Ivaldi, professeur de déchiffrage, selon qui il faut revoir le système actuel des trois certificats (analyse, solfège, déchiffrage), sans lesquels on ne peut se présenter aux concours d'instruments. Un bilan groupé lui semblerait préférable. • Tout, dit-il, peut être étudié dans le répertoire et non pas de façon abstraite. On peut faire une dictée sur un madrigal de Gesualdo, travailler le rythme en étudiant le Sacre du printemps et non pas des pastiches d'école.

- On pourrait. - - On devrait. -Il vaudrait mieux. - Pas un qui n'ait sun idée : du professeur de fugue, M. Marcel Bitch, à l'élève en classe de percussion qui « déprime » face à ce qu'il appelle le mépris des classes des élèves d'écriture pour les instrumentistes : « Ils nous prennent pour des manuels » ; et tous de répéter : « Les classes sont trop séparées. Chacun est dans son coin. »

Le mot de la fin à Maurice Bourgue, le hautboïste professeur de musique de chambre : « On devrait bousser du répertoire, lire un maximum d'œuvres dès la première année. Or on colmate des brèches. Les élèves sortent en avant vu deux ou trois morceaux pour raison de concours. Quant aux professeurs, ils ne songent même pas à donner des concerts avec leurs étudiants » La perspective de La Villette?

• Audocieux, dit-il. Un projet ambitieux, de pointe, bien à la manière française. Il faudra voir comment on assurera le concret au quoti-

A La Villette, où, en principe, près de mille logements sont prévus sur place dans le quartier pour les étudiants, à La Villette, où il y aura des studios en nombre et des salles fonctionnant dans des conditions professionnelles, tout sera-t-il aussi donx et aussi beau que sur les campus mythiques de l'Amérique où s'entraînent les champions ?

Les professeurs, qui repartent vite chez eux dès qu'ils ont assuré leurs cours - magnifiquement individuels, souvent - accepteront-ils de consacrer plus de douze heures par semaine à leur enseignement? Les chefs prestigieux viendront-ils diriger l'orchestre des élèves? Ques-

« Il semblerait que l'on n'ait pas encore opté, décidé si l'on fera là une école polytechnique de la musique, une école supérieure à effectifs limités ou une structure de type plus universitaire », dit M. Jean-Pierre Guillard, chargé de la mission musique de l'établissement public du parc de La Villette, Mais... la cité de la musique » ne sera pas construite d'un coup : faute de moyens, les choses seront installées par phases. Pour le moment, on ne parle plus du grand auditorium de deux mille trois cents places, ni des studios pour les amateurs.

On a réduit un peu le projet du nouveau musée instrumental appelé à devenir un centre d'organologie. Les luthiers de la rue de Rome vontils déménager ?

Restera la « salle expérimentale » que les élèves partageront avec les musiciens de l'Ensemble intercontemporain. Existe déjà, en préfigu-ration, le centre de pédagogie musicale, confié au compositeur Henri Pousseur, dont les méthodes ont fait

MATHILDE LA BARDONNIE.

## d'histoire

la création, en 1966, du cycle de perfectionnement, affirme que « le directeur acceptait-toutes les idées, les appliqueit dans la mesure du possible », « Mais, dit-il, le ministère de la culture ne l'a jamais aidé, au contraire. » Et de souligner les initiatives du bureau des étudiants comme les quelque guarante « concerts de mici », organisés l'an passé, où les élèves jousient pour les gens du quartier principalement. Il annonce que l'expérience va reprendre au plus vite. Un bureau des étudiants n'a pas, selon lui, à s'opposer à la direction. « Les élèves plus jeunes croient souvent que je fais partie de l'administration », dit-il, non sans satisfaction, an décrivant les « cercles » : « // y a ceux qui restent très peu de temps, et le noyau des qualque deux cent cinquante élèves que l'on retrouve d'un cours à l'autre, pendant plusieurs années : les plus concernés », son monde.

Elèves : de dix ans à trente ans,

provinciaux en majorité Le visiteur, en effet, est d'abord trappé per le caractère plus qu'hété-rogène de la population du Conservatoire. Mille deux cents à mille deux cent cinquente élèves : soit - mais de dix ans à trente ans. Si la moyenne d'âge tourne autour de seize ans, dix-huit ans, il y a des tout-petits : élèves à mi-temps de deux lycées voisins aux horaires aménagés, ils ont pour certains dix ans (en solfège) ou treize-quatorze ans en classe d'instruments. Ils ne se melent evidemment pas aux :: «grands » des classes d'écriture, de composition ou de direction d'orchestre. Mais leur seule présence donne à tout l'établissement un étrange côté « scolaire ». Les plus étrange côté « scolare ».

matures déplorent du coup d'être : \_ traités davantage en « écoliers » qu'en « étudiants ». L'administration répond : « Nous sommes civilement responsables des mineurs. > Et tout

Marie Control of the Control of the

le monde donc - y compris les professeurs - de signer indéfiniment des feuilles de présence. D'où maintes histoires où professeurs et élèves s'entendent parfois sur l'art et les manières de « bidonner » les si-

Il n'y a pas seulement les fossés entre débutants en culottes courtes, étudiants prolongés et générations du milieu, il y a surtout le fait que 70 % de l'ensemble constituent le noyau encore moins homogène des provinciaux. Pour la plupart, ces « turbo-élèves », abonnés de la SNCF, font le voyage une fois par semaine, qu'ils viennent de Tarbes, de Marseille, de Belfort ou de Dunkerque, ils restent le temps d'une ou rieux journées de lecons group S'il le faut vraiment, ils logent à l'hôtel ou chez des amis, une nuit, et vita rentrent chez leurs garegts, car vivre à Paris coûte cher. Certains parvien nent à obtenir un studio à la cité internationale des arts, une chambre au foyer Ravel à la Défense, ou rue de Tocqueville : une minorité. Il y a même caux dont la mère a quitté la maison pour s'installer dans un appartement à Paris le temps que l'enfant étudie... Si les statistiques prouvent que les apprentis musiciens viennent plutôt des famillas ou € bourgeoises », ou déjà musiciennes, l'« allure » des étudiants au Conservatoire va du très fauché, au carrément « favorisé ». Des timides aux dandys, qui en rajoutent dans l'élégance romantique, tous sem-blent être là « de passage ». « impossible d'avoir une classe complète. Il y en a toujours un dans un train ou sur un coup, à l'extérieur », disent bien des professeurs. « Peut-être perce qu'ils bûchent leurs partitions en route ? 3

(1) Il y a trois cents boursiers au Conservatoire. Si cinq à six d'entre eux touchent le « maximum » d'un montant de 3000 F par mois, la plupart recoivent une allocation mensu elle variant entre · 1000 et 2000 F mensuels.

## Maître Ballif sous son piano penché

Le compositeur Claude Ballif, né en 1924, ancien élève du Conservatoire de Paris où il a étudié avec Tony Aubin, Noël Galion et Olivier Messieen, est revenu rue de Madrid en 1971 comme professeur d'analyse (1). Depuis quelques années, « plébiscité par les élèves » selon ses propres termes, il assure en outre l'une des trois classes de composition, les deux autres étant confiées à Ivo Malec et Michel Philippot.

CI on laisse le cavalier seul de la « métatonalité », auteur entre autres de Lovecraft et d'A cor et à cri ou, plus récemment, de l'Habitant du labyrinthe, pour trouver Ballif « le prof » : celui que ses étudiants - respectueux des usages maison - appellent « maitre » entre deux étonnements ou quelques sourires...

€ Entrez, voici une chaise, pas de problème. La petite va continuer. Nous sommes en train d'analyser les seize premières œuvres de Webern, le Webern d'avant le sélisme. Vous êtes dans une classe d'admirateurs, de chiens affamés à la vue d'un bifteck, non, plutôt, ils sont comme des ours seuvenes (c'est mieux), des ours à la recherche du miel. > Et il s'est assis au bout de la table, suivant sur la par-tition d'un des neuf autres « petits » - avec son air naīf de curieux indéfectible. Celle qui planchait ce matin-là a repris, commentant soudain le « retour du sol » (note qui avait disparu depuis un certain nombre de mesures). Et Ballif de se réjouir : «Ah ! Vous avez bien vu ! Le retour du soi : l'absence est le plus grande joie. Devant ces messieurs en bas, vous direz ça, vous qui parlez comme le Chat botté, ca leur plaira. > On continue. Nouvel arrêt. Il cite Unamuno à propos de la tonalité (« au sens de tourment »), ajoute : «Rappelez-vous : le chant du coucou ou du rossignol. » încident encore: le voilà parti sur une lettre où Diderot raconte que l'on avait mis un âne dans un jury parce qu'il avait de

nuez. » Et la jeune fille poursuit. Les interventions du maître ne la troublent pas, semblent faire partie, aux yeux, aux oreilles de la clas antière, d'une sorte de jeu. Rituel aux règles attendues et douces, l'∢explication de texte » passe ici par les images, des images par brouettes entières. L'apparition finale d'un si bémol au contrebasson donne encore prétexte à digression : « Ce gros si bémol, une belle note râpeuse qui nous fait du bien. » Là. le maître sécare les mots, accentue chaque adjectif, sensuellement, puis changeant de rieure, et le voilà qui brode sur « les cadances agogiques, ces gentils accords > : « un peu comme font les cuisiniers pour lier leurs sauces. Nous l'avons vu dans la Passecaille ». Il se dirige vers le piano, pose son postérieur sur le clavier, presque obligé pour ainsi produire du son de se hisser sur la pointe des pieds.

« Continuez jeune fille, conti-

Ballif n'est pas grand, il est même de toute petite taille. Collier de barbe raide, aux yeux bleus: son visage est un peu pareil à celui de Lénine - en malicieux. Lors d'un premier cours, se présentant à

une classe, il aurait dit : « Je suis très petit, mais attendez, » Se précipitant sous le piano à queue et soulevant celui-ci de trente centimètres d'un coup de dos, l'air de rien, il aurait conclu : « Je suis petit mais il ne faut pas se fier aux apparences: c'est me première leçon. » Ainsi va-t-il, d'aphorismes en aphorismes, et il faut croire que ça marche, vu le nombre de candidats à sa classe. Ils racontent, à leur tour, de petites histoires à propos de l'enseignement reçu là. L'un d'eux nous dit par exemple : « Un matin Ballif commence ainsi : ■ Beethoven n'a rien découvert par repport à Mozart, tout est déjà chez Mozart. Néanmoins Beethoven est le premier à avoir fait de la musique de western. Voilà : il a inventé le suspense. Ecoutez : Tata-ta-ta (sol sol sol mi bémol dans la Cinquième Symphonie). Tata-ta-ta c'est pas beau, mais on at-

Neuf chocolats et un café

Celui qui parle ainsi évoque avec la même ferveur Jean Koerner, professeur d'accompagnement posant sur son piano toutes les versions de la Sainte-Victoire de Cézenne afin d'interpréter la Symphonie héroique de Beethoven dans diverses lumières successives : 2 heures de l'après-midi, 5 heures, puis le crépuscule. « C'est comme en harmonie, ajoute l'élève. On reproche au Conservatoire de se cantonner entre Bach et Ravel. Je préfère avoir compris deux ou trois choses géniales à fond que d'avoir étudié tout pendant dix ans, de Machaut à Boulez. »

La multiplication des disciplines ? Il fait la moue, « Nous cultiver à côté de la musique, d'accord, mais faut-il prendre en charge tous les interstices. Va-t-on apprendre à regarder les papillons passer, parce que Debussy l'a dit. Et quand on découvrira que les musiciens ont une vie amoureuse, leur donnerat-on des cours ? » Parenthèse. Pendant ce temps-là, Balfif a emmené tout son petit monde au bistrot. Midi. Le temps d'une pause café, également rituelle, debout, au bar de la rue d'Edimbourg e où ils sont très gentils ». ∢ ici, on se donne des nouvelles.

On ne se confesse pas : on raconte notre vie », dit Ballif. « Chaque classe a sa couleur, c'est comme dans les familles. Il y a les enfants emmerdants et les crèmes. J'ai enseigné dans des universités à Columbia, à Harvard, à McGill. Ce n'était pas pareil. Ici, ie me sens responsable d'eux. Je suis un peu du Moyen Age, paternaliste, sentimental et passionnel. > 11 règle, il paye toujours : ca fait neuf choco-lats et un café. « Je dois m'occuper de leur réussite mais aussi faire qu'ils acquièrent une certaine paix intérieure. Un élève du Conservatoire, c'est un artiste qui a besoin de rester dans sa chambre. Artiste, ce n'est pas un métier, c'est une façon de vivre. Et mon rôle, le rôle d'un prof dans une grande école, c'est de dire ce qu'il n'y a pas dans

ce qu'ils souhaitent étudier, je reçois leurs requêtes. Cette année, ils m'ont réclamé de voir les musiques répétitives. Il y a des choses que je ne ferai pas. Ils peuvent les trouver ailleurs. Au début de l'année, je me comporte en professeur anonyme, j'imagine que j'ai écrit une encyclopédie de la musique, on voit principalement les œuvres qu ont apporté un renouveau au XXº siècle, ce qui s'est passé entre 1900 et 1920, Dada inclus. Je ne travaille pas sur Bach parce que c'est fait dans d'autres classes. J'accepte d'être un non-spécialiste. Ensuite on analyse : c'est un enseignement individuel qui porte du danger. On regarde la musique à sa naissance : par exemple Varèse plutôt que le groupe des Cinq, même si les deuxièmes, à leur époque, faisaient plus de bruit. Je fais venir des invités. Les peintres souvent s'expriment mal. Alors i'appelle des physiciens, des compositeurs, plutôt des vedettes.

» Qu'on ne me parle pas de l'isolement du Conservatoire : c'est du passé. On ne va pas nous faire croire que la révolution c'est maintenant. Elle s'est faite en 1950. Gallois-Montbrun a nommé au moins dix personnes qui venaient du Domaine musical. A mes veux. un directeur doit juste être un arbi-

tre. Gallois-Montbrun, c'était la non-intervention, le modèle du parfeit gentilhomme. Mais guand on veut changer, on le peut chaque iour. Ce n'est has un directeur out va me modifier artistiquement. Je suis au service de mes étudiants, ce sont eux mes employeurs.

» Et puis, vous savez, la pédagogie... Les musiciens pensent el spirale. Ce que j'aime ici, c'est la possibilité d'un enseignement baroque, de mélanger tout. Si je me retrouvais dans un conservatoire comme celui de Reims où j'ai enseigné, ils m'enverraient au cabanon. »

(1) Les deux autres professeurs



d'analyse sont Betsy Jolas et Jacques Castérède. CENTRE CULTUREL DU MEXIQUE 47 bis, avenue Bosquet (7\*) - 555-79-15

Les costumes des Indiens

au Mexique

T.L.J. (sf dim.) 10 h - 18 h, sam. 14 h - 18 h

\_\_\_ 26 JANVIER - 3 MARS \_\_

## **SUHA SHOMAN**

**WALLY FINDLAY** 

Galleries international

new york - chicago - palm beach beverly hills - peris

EXPOSITION

IMPRESSIONNISTES POST-IMPRESSIONNISTES ET MODERNES

2, av. Matignon - Paris 8° Tel. 225.70.74 Indi-samedi 10-13 h - 14 h 30-19 h

**PROSCENIUM** 35, rue de Seine 75006 Paris - 354-92-01

> PIZZI « dessins d'opéra »

**PIER LUIGI** 

MAISON DES CONGRÈS ET DE LA CULTURE - CLERMONT-FERRAND

**PEINTURE-COLLAGE-GRAPHISME** LUCIEN BOUVIER

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES ARTS -

FRANCE: UNE NOUVELLE GÉNÉRATION

ALBEROLA - BLAIS - COMBAS GAUTHIER - GIORDA - ROUSSE

19 janvier - 15 mars 1984

Salle Saint-Jean - Hôtel de Ville de Paris -

## Galerie Maeght Lelong 13 et 14, rue de Téheran, Paris 8°. Tel. 563,13.19. 18 janvier - 25 février 1984

MAISON DU DANEMARK, 142, Changes-Élyssies - Nº Étaile

Horizons danois

Peintures néo-réalistes de POUL ANKER BECH

Tous les jours de 13 à 19 heures - Bimanches et fêtes de 15 à 19 heures

Du 2 au 29 février — Entrée libre

🗷 GALERIE DU MESSAGER 🖿

2 février - 10 mars • Tous les jours sauf dimanches et fêtes

CESAR

MUSÉE DE LA POSTE 34 boulevard de Vaugirard - Paris 15e

Francis Bacon

peintures récentes de 9 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 18 h, tous les jours sauf dimanche.

#### CINÉMA

#### L'Afrique filmée

21 février, l'occasion rare de voir ou de revoir au Republic Cinéma un choix de vingt-trois silms qui constituent tout simplement l'hismire difficile du cinéma africain au sud du Maghreb. Du pionnier Paulin Soumanou Vieyra (Afrique sur Seine, 1955) aux récents Nélisita, de Ruy Duarte (Angola), Naitu, de Moussa Diakité (Guinée) et Jom, de Babacar Samb (Sénégal). tous réalisés en 1982.

Pendant trois semaines, jusqu'au

#### « To be or not to be »,

L'original d'Ernst Lubitsch (1942) et son « remake » par Mel Brooks (1983) : l'occasion unique de comparer, sur un même sujet comment des comédiens polonais dupèrent les nazis en 1940, - deux couples, Jack Benny, et Carole Lombard, étincelante, d'un côté, Mel Brooks, inquiétant, et sa femme dans la vie, Anne Bancroft, de l'autre.

ET AUSSI: Nuages flottants, de Mikio Naruse (bouleversante Hideko Takamine); A nos amours, de Maurice Pialat (Pialat comédien); la Ultima Cena, de Tomas Gutierrez Alea (un bon film cubain): Et vogue le navire, de Federico Fellini (Pins Bausch extraordinaire); Mi-figue, miraisia de Srdan Karanovic (coexistence américano-yougoslave); le Bon plaisir, de Francis Girod (derrière la Façade) ; Mark Dixon détective, d'Otto Preminger (l'équipe de Laura).

#### THEATRE

#### « Dis Joe ».

#### de Samuel Beckett au Théâtre de la Bastille

ancien beau parleur, homme à femmes, passe désormais ses jours bouclé seul dans sa chambre, assis sur son lit, à écouter des voix. Les voix, surtout, des chères défuntes, rancunières. Beau soliloque sous vide de Beckett, musique néoafricaine de Ghédalia Tazartes, inflexions savantes de Maîté Nahyr.

#### **MUSIQUE**

#### La Chatte anglaise » de Henze

Il n'aura pas fallu plus de huit mois pour voir à Paris le nouvel opéra de Hans Werner Henze (Panteur du Jeune Lord et des Bassarides), la Chatte anglaise, créée au Festival de Schwetzingen. Juste retour, puisqu'il s'agit d'une adaptation des Peines de cœur d'une chatte anglaise, de Balzac. Tous les personnages sont des chats, qui imitent fort bien les mœurs et les turpitudes des hommes; l'action est humoristique et dramatique, la musique fort séduisante. Une première (en français) qui mérite attention (Opéra-Comique, du 8 au 23 février).

- ET AUSSI : Orchestre de Paris, dir. E. Jochum, avec Yo-Yo Ma (Pleyel, les 1º et 2); Oratorio de Noël, dir. J. von Websky (Saint-Etienne-du-Mont, le 1 et 2); le Roi malgré lui, de Chabrier avec B. Hendrickx, C. Eda-Pierre, J. P. Lafont, dir. ch. Dutoit (Champs-Elysées, le 2, à 20 h.); la Khoranstchina, mise en scène de Pizzi (TMP/Châtelet, les 4, 7, 9, 14, à 19 h 30 et le 12, à 14 h 30); Œuvres électroniques primées au concours de Bourges (IRCAM, le 3); Hommage à H. Sauguet (Hôtel Bedford, 17, rue de l'Arcade, le 3); E. Lamandier (Th. de la Ville, les 3 et 4, à 18 h 30); Mozart, de S. Cuitry et R. Haln (Th. de Tours les 4 et 5); Placido Domingo (Champs-Elysées, le 5); Mozart, Buxtehude, Telemann, Schütz, par l'Ensemble Sotto Voce (Saint-Julien-le-Pauvre, le 5); A. de Larrocha (Plevel, le 6); Orchestre national, dir. J. Conlon, avec K. W. Paik : Bernstein, Ravel, Berlioz (Champs-Elysées, le 7); Ensemble Orchestral de Paris, dir. J. P. Wallez, avec A. Ciccolini (Pleyel, le 7); Intégrale des motets de Bach, dir. O. Schneebeli (SaintRoch, le 7); Orchestre de Paris, dir. C. von Dohnanyi, avec F. Duchable (Pleyel, les 8 et 9).

#### **VARIÉTÉS**

#### Jango Edwards

Clown américain, Jango Edwards est un étonnant homme de spectacle qui exerce son humour, une forme de dérision et de provocation sur l'actualité. Inventeur d'une e fête des fous », Jango Edwards revient cette année au Palais des glaces avec un nonveau spectacle : « I laugh you » où, seul en scène pendant une heure et demie, il raconte à sa façon inimitable la re-création du monde après un désastre nucléaire.

#### Tom Novembre

Un caricaturiste original avec sa tendresse et sa causticité. Comme toujours, les chansons n'interviennent que sous forme de parenthèses dans une suite de sketches qui, d'année en année, se peaufinent (Théâtre Déjazet).

ET AUSSI : Renaud au Zénith : Pierre Desproges au Théa-tre Fontaine : Fabienne Thibeault à Bobino ; Rock au Forum des Halles avec Dogs. Wild Child, Little Bob, Tazi Girl, Bill Boxter, Paul Personne, Zéro de Conduite, Alligators, Fils de Joie de Kreuners (du 6 au 12 février); Sam Mangwana au Phil' One les 3 et 4 février : Kool and the Gang, le 2 à l'Espace Balard; Imagination, le 2 à Montpellier, le 6 à Toulouse, le 7 à Toulon; Burning Spear, le 2 février à Marseille, le 3 à Nice, le 4 à Lyon; Judas Priest and Ted Nugent, le 4 février au Palais des sports de Toulouse, le 5 au Stadium de Marseille, le 7 au Théâtre de verdure de Nice: Toure Kunda, le 7 au Grand Parc de Bordeaux, le 8 au Hail Grains à Toulouse.

#### DANSE

#### **Pilobolus**

#### au Théâtre de Paris

La réputation de Pilobolus n'est plus à faire. Partout où elle passe la compagnie danse à guichets fermés. De l'équipe originelle il ne reste aujourd'hui que Michaël Tracy. Les autres, comme Martha Clarke ou Mose Penddleton, ont repris à leur compte l'humour, l'esprit insolite, surréaliste qui caractérisent le groupe. De nouveaux danseurs les ont remplacés. Installés à Washington, ils perpément le côté émdiants américains athlétiques et farceurs qui fit le succès de leurs aînés. Ils reprennent les classiques des années 70 comme Untitled ou Ciona et présentent leurs dernières créstions. Mirage, Scribble, Stabat Mater. Exceptionnellement Mose Penddleton présentera son solo Momiz au cours du premier programme.

- ET AUSSI : Patrick Roger et le groupe Ecchymose (lauréats de Bagnolet 1983) au Centre Paul-Eluard de Bezons : création de Bonjour Philippines, exploration intergalactique pour six danseurs.

#### **EXPOSITIONS**

#### « Les Fouquet » au Musée des arts décoratifs

Un siècle de création de bijou à travers l'œuvre de trois hommes trois générations qui, du grandpère artisan au petit-fils artiste, ont compris et exalté tous les styles : de l'éclectisme du XIX: siècle à l'art nouveau et à l'art déco. L'exposition est admirablement

#### « Les entants

### de l'immigration »,

#### au Centre Pompidou

Le versant fraternel, créatif de la mode beur, dans son contexte social : les banlieues, le racisme, la perte ou la recherche de nouvelles racines. Ouand le centre de création industrielle se sent . con-

#### EXPOSITIONS

#### Centre Pompidou

Entrée priscipale rue Saint-Martin (277-12-33). Informations téléphoniques : 277-11-12. Sauf mardi, de 12 h à 22 h ; sam. et dim., de 10 h à 22 h. Entrée libre le dimanche et

Animation gratuite, sauf mardi et diman che, à 16 h et 19 h ; le samedi, à 11 h, en-trée du musée (troisième étage) ; lundi et jeudi, 17 h, galeries comemporaines. CHRISTIAN BOLTANSKI. Jusqu'au 26 mars (visites-ammations, les lundis et jeudis, à 17 h; le 8 février, à 18 lu 30, ren-

jendis, à 17 h; le 3 sevrier, a 10 u 50, rea-contre avec l'artiste).

ARNULE BAINER, Mort et sacrifice.
Jusqu'au 26 mars (le 3 février, à 18 h 30, outretien avec l'artiste).

HANS BELLMER, photographe.

MARC LE MENE Jusqu'an 12 février. LE CINÉMA EN POLÒGNE, Jusqu'an IMAGE-IMAGIOUE. Genèse de la collection « imagique ». Bibliothèque des en-lants, piazza. Jusqu'au 6 lévrier.

CCL LES ENFANTS DE L'IMMIGRAm'au 23 avril. LE C.C.L EDITE. Jusqu'an 20 février.

D.F.1.

CARNAVALS ET FETES D'HIVER.
Jusqu'au 23 avril.

## Musées

AUTOUR DE RAPHAËL, deasins et nintures du Louve, Jusqu'au 13 février. NOUVELLES ACQUISITIONS du département des paintures 1980-1982. Jusqu'au 2 avril. Musée du Louvre, pavillon de Flore, entrée porte isujard (260-39-26). Sauf mardi de 9 h 45 à 17 h. Eurrée : 12 F (granite le dimanche). RAPHAEL et l'art français. RA-

PHAEL dans les collections françaises. Grand Palais, entrée place Clemencean (261-54-10). Sauf marchi, de 10 h à 20 h; mercredi jusqu'à 22 h. Billet jumelé: 19 F; samedi: 13 F. Jusqu'au 13 février. samech: 13 F. Jusqu'au 13 fevrier.
INVENTAIRE DU CANTON D'ESCUROLLES (Alijer). Grand Palais, espace 404. Sauf mardi, de 10 h à 18 h. Entrée libre. Jusqu'au 7 février.
SALON FIGURATION CRITIQUE.
Grand Palais (915-25-55). Tous les jours,
de 11 h à 19 h. Entrée: 20 F. Jusqu'au

éfficie à 19 h. Entrée: 20 F. Jusqu'au

icerici. ELECTRA. L'électricité et l'électron

nage dons Part au XX' siècle. Musée d'art moderne de la Ville de Paris, 11, avenue du Président-Wilson (723-00-01). Sanf fundi, de 10 h à 17 h 30; mercredi jusqu'à 20 h 30. Entrée: 9 F. Jusqu'au 5 février. MODELECTRICITE. De l'électricité à NEODELE : I ROLLIE DE l'escriture a Pélectrusique deus la mode as vingtième siècle. Musée d'art moderne de le Ville do Paris (voir ci-dessus). Juaqu'au 5 février. LE PRINCE EN TERRE D'ISLAM.

CHAPITEAUX ROMANS. NOU-VELLES ACQUISITIONS. Palais de Tokyo, 13, avenue da Président-Wilson (723-36-53). Sauf mardi, de 9 h 45 à 17 h 15. Entrée: 9 F. LA CHINE ENTREVUE. Bibliothèque

ale, 58, rue de Richelieu (261rs. de 12 h à trée: 8 F. Jusqu'au 8 février.

LES POUQUET. Bijoetiers et joulifiers

Paris, 1860-1960. Musée des arts déco-ratifs, 107, rue de Rivoli (260-32-14). Sauf

mardi, de 12 heures à 18 heures ; sam. et dim., de 11 heures à 18 heures. Jusqu'au TADANORI YOEDO. Jusqu'au 6 lé-vrier. – LES PETITS LU. L'art et les his-cuits. Jusqu'au 18 mars. Musée de la publi-cité, 18. rue de Paradis (246-13-09). Sanf mardi, de 12 h à 18 h.

AFFICHES DE PRESSE. Musée gale-rie de la Seita, 12, rue Surcouf (555-91-50). sanf dim., de 11 h à 18 h. Jusqu'au

PASTELS DU MUSEE CARNAVA-LET. Musée Carnavaler, 23, rue de Sévi-gné (272-21-13). Sauf lundi, de 10 h à 17 h 40. Entrée : 9 F (gratuite le diman-:he). Jusqu'au 29 avril. SAINT-SEBASTIEN. Rituels et figares. Musée national des arts et traditions populaires, 6, avenne du Mahatma-Gandhi, bois de Boulogne (747-69-80). Sauf mardi, de 10 h à 17 h 15. Entrée : 9 F; samedi :

F (gratuite le 12 mars). Jusqu'au DANTE ET VIRGUE AUX ENFERS. Musée Rodin, 17, rue de Varenne (705 01-34). Sauf mardi, de 10 h à 17 h 15. En rée : 9 F. Jason'an 27 février.

TRÉSORS DE L'ART SERBE MÉ-DIÉVAL, XII-XVI SIÈCLE, Pavillon des arts, 101, rue Rambuteau (233-82-50). Sauf lundi, de 10 h à 17 h 30. Jusqu'au

FAN TCHUN-PL Solzante table suinante ans de peinture. Musée Cernus-chi, 7, avenue Velasquez (563-50-75). Sanf andi, de 10 heures à 17 h 30. Entrée : 10 francs. Juson'au 11 mars. TREMOIS A LA MONNAIE DE PARIS. Hôtel de la Monnaie, 11, quai de Conti (329-12-48). Sauf dim. et jours fériés, de 11 h à 17 h. Emrée libre. Jusqu'au 28 avril.

28 avril.

DESSINS D'ÉCRIVAINS FRANÇAIS
AU DEX-NEUVIÈME SIÈCLE. Maison
de Balzac, 47, rue Raynonard (224-56-38).
Sant handi, de 10 h à 17 h 40. Jusqu'au

34, houlevard de Vaugirard (320-15-30). Sauf dim., de 10 h à 17 h. Jusqu'au iO mars. LA MEMOIRE MURALE POLITI-QUE DES FRANÇAIS, de la Renabsance à sos jours. Conciergerie, 1, quai de l'Hor-loge (334-30-06). De 10 h à 17 h. Jusqu'an 19 février.

CESAR. Brunzes. Musée de la Poste

INDISPENSABLES ACCESSOIRES. Musée de la mode et du costume, 10, avenue Pierre-I\*-de-Serbie (720-85-46). Sauf Inadi, de 10 h à 17 h 40, Jusqu'an 23 avril. VAUBAN RÉFORMATEUR (1633-1983), Musée des monuments français, pa-lais de Chaillot (727-35-74). Sanf mardi, de 9 h 45 à 17 h 15. Entrée : 9 F, dim. 50 F. Jusqu'au 27 février. LE MASQUE AU LONG COURS.

LE MASQUE AU LUTTO COUNS.
Océanie. Musée de le marine, palais de
Chaillot (553-31-70). Sauf mardi, de 10 h
à 18 la. Jusqu'au 27 février.
POUPÉE RE-FLET. Musée de l'homme, paleis de Chail-iot (553-70-60). Sauf mardi, de 9 h 45 à 17 h 15. Entrée: 12 F. Jusqu'au 16 avril. 17 h 15. entree: 12 r. jusqu au 10 avrn.
LYEUF ET LA PLUME. Musée en
berbe. Jardin d'acclimatation, boulevard
des Sablons (747-47-66). Tous les jours, de
14 h à 18 h. Entrée: 10 F. Jusqu'au

#### Centres culturels

ELISABETH DUJARRIC, MARC GIAI-MINIET, GUY MAHE, DANIEL RIBERZANI. Fondation nationale des arts

RIBERZANI. Fondation nationale des arts graphiques et plastiques. 11, rue Berryer (563-90-55). Sanf mardi, de 12 heurea à 19 heurea Jusqu'au 9 février.

RIELL STRANDOUST. Peintures, jusqu'au 12 février. EDNA MARTIN. Testiles, jusqu'au 16 février. Centre culturel suédois. 11, rue Payenne (271-82-20). De 12 beures à 18 heures; San et dim., de 14 heures à 18 heures.

CER DEKKERS. Peuspectives du Nord. GRAVEURS HOLLANDAIS DU XVIIº SIÈCLE. Institut néerlandais, 121, rue de Lille (705-85-99). Sanf lundi, de 13 h à 19 h. Jusqu'au 19 février.

OMBRES ET LUMÉRES. Photogra-

OMBRES ET LUMBERS. Photogra-phies du chiena allemand 1919-1933. Goethe Institut, 17, avenne d'Idra (723-61-21). Sanf sam et dim., de 10 h à 20 h. Jusqu'au 24 février.

Jusqu'au 24 février.

ESPACE SONOBE - ESPACE SILENCIEUX: Eberhard Blana. Goethe Instint, 31, rue de Condé (326-09-21). Sanf
samedi et dimanche, de 13 haures à
19 heures, jusqu'au 16 février.

LES FRESQUES SERBES MÉDIÉVALES (copies). Centre culturel de la
RSF de Yougoslavie (272-50-50), 123, rue
Saint-Martin. Sanf lundi, de 11 h à 19 h.
Jusqu'au 29 février. Jasqu'au 29 février.

GEORGES NOEL Tableaux blancs. Itinfraire 1960-1983. American Center, 261, boulevard Raspail (321-42-20). Sauf dizz., de 12 h à 19 h; sam., de 12 h à 17 h.

CASPAR DAVID FRIEDRICH: Le tracé et la transparence, Centre culturel du Marais, 28, rue des Francs-Bourgeois (272-73-52). Sanf mardi, de 10 h à 19 h, Entrée : 20 F. Jusqu'an 1<sup>er</sup> mai.

NORDESTE DU BRÉSIL. Dix artistes de Recife. Espace latino-américain. 44, rue du Roi-de-Sicile (278-25-49). Sanf dim et hmdi, de 14 h à 19 h. Jusqu'an 25 février.

AVE ALIX. Chapelle de la Sorbonne (329-12-13). Sanf mardi, de 12 h à 18 h. Jusqu'an 23 février.

ENEA NES DU DAGGE LA LEGION DE LA LEGION DEL LEGION DE LA LEGION DEL LEGION DE LA LEGION DEL LEGION DE LA LEGION DE

ENFANTS DU PASSÉ. Le Louvre des antiquaires, 2, place du Palais-Royal (297-27-00), Sauf fundi, de 11 h à 19 h. Estrée : 15 F. Jusqu'au 18 mars.
DES OUTILS ET DES HOMMES.

Collection Guy Thebaok Classe Pouty. — Bibliothèque Forney, 1, rue da Figuier (278-14-60). Sauf dim. et lun., de 13 h 30 à Oh. Entrée libre. Jusqu'au 31 mars. FORME DE LA VILLE ET PROTEC-TION DU PAYSAGE EN TOSCANE. — Hôtel de Sully, 62, rue Saint-Antoine (274-22-22). De 10 h à 18 h. Entrée libre.

Jusqu'an 25 mars. FRANCE : Une nouvelle génération. Hôtel de Ville, salle Saint-Jean. Jusqu'an DEUX SIÈCLES D'ARCHITEC-TURE SPORTIVE A PARIS. Mairie du 20 arrondissement, 6, place Gambetta. Sauf lundi, de 11 h 30 à 18 h. Jusqu'an 19 février (visite-conférence le mardi, à

LES COSTUMES INDIENS AU MEXEQUE. Centre culturel du Mexique, 47 bis, avenue Bosquet (555-79-15). Sast dim., de 10 h à 18 h; sam., de 14 h à 19 h. Jusqu'au 3 mars.

ALAIN COUTRET - BARBARA DE-BARD - FRANÇOISE FRUGIER - JAC-QUES VERNIÈRE, Galeria ADAC, rue Saint-Paul (277-96-26). Jusqu'au JARDINS DE PARIS. Mairie du 13º ar

roadissement, 7, rue Philippo-de-Champagne. Sani hundi, de 11 h 30 à 18 h. Jusqu'au 11 mars (visites-conférences, le jeudi, à 15 heures).

POUL ANKER BECH. Herizous da-nois. Maison du Danemark, 142, avenue des Champs-Elysées. De 13 h à 19 h; dim., de 15 h à 19 h. Entrée libre. Jusqu'es JEUNE PHOTOGRAPHIE en Walk

nie et à Bruxelles. Centre culturel Waltonie-Bruxelles, 127, rue Saint-Martin (27)-26-16). Sain landi, de 11 h à 18 h. Entrée : 10 F. Du 2 février au 18 mars. L'ORIGINE DES PEUPLES D'ESPA GNE. Maison d'Espagne, 7, rue Quentin-Banchart (723-94-31). Sauf mardi, de 16 h à 20 h 30; sam et d'un, de 10 h à 13 h et de 16 h à 20 h 30. Jusqu'au 28 février. JACQUES TARDL Le trou d'obes

Mecanorma graphic center, 49, rue des Mathurins (387-99-27). Sauf saut, et dim., de 11 h à 18 h. Du 2 au 17 février. MICHELE KATZ. Peintures. Minis

MICHELE RAIZ PERMITS Ministère des droits de la femme, 53, avant d'îéna (501-86-56). Sauf sam et dim, de 12 h 30 à 19 h. Jusqu'au 21 février. CELESTINE ABOULKER. Pelasteres BEA - FRANCIS HARBURGER. bibliques – FRANCES LABORITATION COMPOSITIONS CIVILIDES MATERIA MONTES MONTES. CONTRA RACIO, 30, boulevard de Port-Royal (331-98-20). De lundi an jeudi, de 10 h à

. Jusqu'an 23 février SACHA GUITRY. Théâtre douard VII-Sacha Guitry, 10, place douard VII (073-67-90). GORZEOWSEL Les menuments de Paris. Esax-fortes. Centre Mathin, 11-13, rue Mathis (241-50-80). Sauf dim., de 13 h à 22 h; sam., de 14 h à 19 h. Jusqu'an

ARAEL GONDIN. Printeres et taple series. Bibliothèque espagnole, 11, avenue Marceau. Sanf sam. et dim., de 15 h à 18 h 30. Jusqu'au 27 février. BETTE KALACHE. Galerie Debret, 28, rue de La Boétia. Juaqu'an 17février. co, nu ue la Boetie. Juaqu'an 17février.
PIER LUIGI PIZZL Décors et costumes. Théâtre du Rond-Point, avenue
Frankin-Roosevelt (256-70-80). Jusqu'an
18 février. — Dessins d'opèra. Galerie Proscenium, 35, rue de Seine (354-92-01).
Jusqu'au 3 mars.

PHILIPPE SOUPAULT, Maison de la poésie, 101, rue Rambuteau (236-27-53). Sauf sam. et dim., de 12 h à 18 h. Jusqu'au JEAN BRAUNS. Agusrelles. Cité inter-nationale, 21, boulevard Jourdan (589-38-69). Jusqu'un 15 février.

#### Galeries

PIERRE BRUEGEL LE JEUNE et les paysagistes de son époque. Galerie de Jonckheere, 21, quai Voltaire (261-38-79). BERARD-COCTEAU-PICASSO, Peintures, gounches, tapia, céramiques. Galerie Lucie Weill, 6, rue Bonaparte

(334-71-95). Jusqu'à fin février.

HOMMAGE AUX ANNÉES 1950-1960. Artistes de l'École de Parls. Galerie F. Boulakia, 20, rue Bonaparte (326-56-79). Jusqu'au 25 février. PÉRIPHÉRIQUES ET MARÉ-CHAUX. Photographies. Ateliers 74, 74, rue de la Verrerie. Jusqu'au 15 février. SEPT GRAVEURS DE LA CASA DE VELASQUEZ. Galerie M. Broutta, 31,

rue des Bergess (577-93-71). Juaqu'au 10 mar.

LA JEUNE VAGUE DE LA SCULP-TURE. Galerie G. Lanbie, 2, rus Brischniche (887-45-81). Jusqu'an 3 mars.

REFLEXION REFLECHIE. Livres d'artistes/Livres objets. NRA, 2, ruc du Jour (508-19-58). Jusqu'an 15 avril.

IE GROUPE ALEATOURE. Galerie d'art de l'Histel Astra, 29, rue Caumartin (266-15-15). Jusqu'an 15 février.

GALLI - MAX NEUMANN - WAL-TER STOHRER. Le Destin, 27, rue Guénspand (633-04-66). Jusqu'an 25 février.

PATRICE ALEXANDEE. Galerie P.-Lescot, 153, rue Saint-Martin (887-81-71). Lescot. 153, ros Saint-Martin (887-81-71). Jusqu'an 18 février.

NASSER ASSAR. Peintures. Galerie G.Fall, 57, quai des Grands-Augustice (633-52-45). Jusqu'an 18 février. FRANCIS BACON. Peintures récentes. Gulerie Maeght Lelong, 13-14, rue de Téhéran (563-13-19). Junqu'an 25 février. REEROCAL. Vingt uns de scalptures éditées. Arvanial. 9, avenue Maignon (299-16-16). A partir du 3 février. DANIEL BRANDELY. Galerie

DANIEL BRANDELY. Galeric Bundoin-Lebon, 36, rue des Archives (272-09-10). Jusqu'an 18 février. JACQUES BRISSOT. Galerie J. Briance, 23-25, rue Guénégaud (326-85-51). Jusqu'an 25 février. BUHLER. Scalpturen 1972-1984. Gale-rie Jean Camion, 8, rue des Beaux-Arts (633-95-63). Jusqu'an 18 février. DEFRIE WILLACT FO. Caleria Jean.

PIERRE BURAGLIO. Galerie Jean FOURIER BURGULIU. GREETE Jean Fourniet, 44, rue Quincampoix (277-32-31). Jusqu'an 29 l'évrier. CAPIFILO, 1875-1942. Originaux et Inédits. Ile des arts, 66, rue Saint-Louis-en-l'lle (326-02-01). Jusqu'à la fin février.

CHEN CHAO PAO. Levis. Espece URP, 22, boulevard Malesherbes (268-33-44). Jusqu'au 24 février. DADO. Pelatures 1983. Galerie Bent-bourg. 23, rue du Renard (271-20-50). Junqu'au 29 févriez.

MICHEL DUPORT. Peintnes avec echoirs. Figures d'après Raphaël. Galario 100b, 28, ras Jacob (633-90-66). Jusqu'au

DENISE ESTERAN Pelatares et pes-sela. L'CEI Sévigné, 14, rue de Sévigné (277-74-59). Jusqu'au 26 février. HÉLÈNE GAUTHIER. Schipture Galerie Breteau, 70 rue Bousparte (326-40-96). Jusqu'au 28 levrier.

40-96). Jusqu'an 28 février.

DENIS GODEFROY. Nouvelles sugues. Galarie F. Palluei, 91, rae Quincampoix (271-84-15). Jusqu'an 18 février.

ANDRÉ VLADÍMIR HEIZ. Fréquence et miroir. Paris Art Center, 36, rue Falguire (322-39-47). Jusqu'an 3 mars.

JEAN DAIN LABOR GENTRE EST. guière (322-39-47). Jusqu'an 3 mars.

JEAN-PAUL JAPPE. CEMPES SEI papier. Galerie Bellint, 28 bts, boulevard Schestopol (278-01-91). Jusqu'an 3 mars.

ALAIN ELEINMANN. Le Parvis Saint-Merti, 84, rus Saint-Merti, 84, rus Saint-Mertin (271-93-03). Jusqu'an 20 mars.

GEORGE EOSEAS. Galerie Rapi-

12, rue Pavée (887-80-36). Jusqu'au LANDAIS, Galerie RS, 7, ree de Ter-BERTRAND LAVIER Printers et

scalptures modernes, Galorie Durand-Dessert, 3, rue des Haudriettes (277-63-60). Jusqu'au 18 février. PHILIPPE LEPEUT. Naufrages. Galerie G. Lavrow, 40, me Mazarine (326-1-35). Du 3 au 29 févriei JEAN MESSAGIER. Revoir la

Nouvelle-Guinée. Galerie d'art internatio-nal, 12, rue Jean-Ferrandi (548-84-28). Jeaqu'an 18 février. MINAS. Peintures. Galorie Samy Kinge, 54, rue de Verneuil (261-19-07). Du

févner au 3 mars. ZORAN MUSIC. Œavres récentes ZORAN MUSIC. CENTRE ricentes.
Galerie C. Bernard, 9, rue des Beaux-Arts
(326-97-07). Jusqu'an 12 février.
LOUISE NEVELSON. Scalptures et
callages. Galerie des Ferances, 74, rue de
Seine (329-50-75). Jusqu'an 3 mars.
NICOLE NICOLAS. Galerie A. Oodin,
28 bis, boulevard de Sébestopol (27183-65). Jusqu'an 25 février.
ANNETTE OEO. Pelotistes. Galerie

ANNETTE OKO, Peintures. Galorie L. François, 15, rue de Seine (326-94-32). Jusqu'au 15 février.

CHANA ORLOFF, Scriptures, Galerie Vallois, 41, rue de Seine (329-50-55). Jusqu'au 15 février. QUATRE PEINTRES AU QUOTI-DIEN Breschard, Bolle, Feb rèse Boucraut. Galerie Sculptures, 11, ru Viscogni (634-23-30). Jusqu'an 18 février. ARNULF RAINER. Galarie Studier, 51, rue de Seine (326-91-10). Jusqu'au

MAX REITHMANN. As fond de la cour, 40, rus du Dragon (\$44-68-34). Jusqu'au 18 février. JEAN REMLINGER. Gestes. Galerie Krief-Raymond, 50, rue Mazarine (329-32-37). Jusqu'au 19 février. TORAL. Galerie Isy-Brachot, 35, rue Guénégaud (354-22-40). Jusqu'au

Revriet.

CHARLES WALCH. Tolles et gouschea, Galeric J.-P. Joubert, 38, avenue Matignon (562-87-15). Jusqu'an 28 février.

#### En région parisienne

BOHIGNY. Fernand Légar, an primitif des temps modernes. Maison de la culture, boulevard Lénine (831-11-45). Sanf lundi et jeudi, de 16 h à 19 h 30. Entrès libre. CORBEIL-ESSONNES. Ecritoires de temps prisent. C.A.C. Pablo-Neroda, 22, rue Marcel-Cachin (089-00-72). Sant

khi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. Jusqu'au 15 février.

COURDEVOIE. Partraies de poupées.

Musée Roybet-Fould, 178, boulevard SaimDenis (333-30-73). Sauf hundi, mardi, vendredi, de 14 h à 18 h. Février.

CRÉTEIL A vil. François Lauven et ses annis, Maison des arts, place Suivador-Allende (899-94-50), Jusqu'à fin mars.

LA DEFENSE, Viegt aschipteurs et leurs fundeurs. Galerie de l'Esplanade (796-25-49). De 11 h à 18 h. Jusqu'an 11 mars.

LE VESINET. Itinfenire d'une galerie. Centre des arts et kosirs, 59, boulevard Carnot (976-32-75). De 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h. Jusqu'an 19 février.

MEDITROUGE Retour d'Amérique de Saft: 31 artistes contempérains, Ribbothè-que, 32, rue Gabriel-Péri. Jusqu'an 15 février.

15 février.

PALAISEAU. Le cel des Indiens. Salle Guy-Vinet, place Salvacior-Allende. Jesqu'au 16 février.

PONTOESE. Montgolffères et ballons, 1783-1983. — hémée Tavet-Delacour, 4, res Lemencier (038-02-40). Sand teardi, de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h. Jusquin 29 février. Pontoise et ses alements an or 10 g a 12 n et 14 h 2 12 h Josepp in 29 février. Pomenior et ses alessans an XDR siècle. Musée Pistaro, 17, me du Chitem (031-06-75). Du mercredi au dimanche, de 14 h 2 18 h Jusqu'an 29 février.

SAINT-DENES. 34 Salou de FUnion des arts plastiques, place de la Légion d'houmour. A partir du 4 février. o accessor. A partir on 4 fevrier.

SAINT-MAUE. Rencontres dialoguis :
cesvres de Champion, Levy, Alkin-Guena,
Eleinanna, Tsakannota, Centre de name
Garibatdi, 78, ros: Garibatdi (889-52-30),
Jusqu'an 22 février.

SEVRES. De la terre et du feu, 5 potiers contemporains. Music national de céramique, pisce de la Massifacture (027-02-35). Sant mardi, de 9 h 30 à 12 h (UZ-14A-35). Saur lamana, de 9 n 30 n 12 n et de 13 k 30 à 17 h 15. Entrée : 12 F : Dim. 6 F. Jasqu'au 13 février. STAIN'S. Bertrand-Moulis. Pointens 1973-1983. Théâtre Paul-Bhand (321-61-05). De 16 h à 19 h. Jusqu'au 18 février.

#### En province

AMIENS. Vincent Vascur: In somble implais. Maison de la culture, place Léou-Goutier (91-83-36). Junqu'un 26 février.

ANGERS. Éventails de collections. Musée des Beaux-Arts, 10, res du Musée (88-64-65). Jusqu'au 19 février.

ANNECY. « Blanc sur blanc», seine arfistes contemporains, scalateus, céramistes, peintres, timovands. Musée de château, place du Château (45-29-66). Jusqu'au 28 février.

BUSSANCON. Sinco Vance-Eustrale

tean, place de Charless (4-229-66).

Jusqu'an 28 février:

BESANCON, Siason Venet-Bastuche
Le Saent, Desuins de manée de Besanqua.

Musée des beaux-arts, 1, place de la Révolation (81-44-67). Jesqu'an 5 mars.

RIOSS Vens dure-dure. Binit semaines d'exposition : lust ardiates, 9, rue RobertHoudin: Jusqu'an 31 mars (J.-G. Badaire jusqu'an 5 février).

CAEN. Le Péragin : exercices sur 
Pespace. Musée des beaux-arts, rue des 
Pespace. Husée des beaux-arts, rue des 
Pespace. Husée des perspective et d'urchitecture à la Resumanace. Bibliothèque 
municipale. Jusqu'an 29 février.

CASTRES. Pierre Dory. Peintures.

CASTRES. Place Docy. Pelatures. Musée Goya (59-12-43). Jusqu'au 20 février. CATEAU-CAMBRÉSIS. « Jazz », de CATEAU-CAMBRESSS a Jazz », de Matisse, paleis Féncion (84-13-15). Jusqu'an 26 février.
CHAGN'X. Giberto Zerie. Scalatares (1" partie). An fond de la cour à draire, 6, rue de Beaune (87-27-82). Février.
CHANTILLY. Hommage à Raphael.
Enghaell su musée Condé. (457-03-62).
Sanf mardi, de 10 h 30 à 18 h. Jusqu'an 13 février.

13 février.
CHOLET. Payanges: tendences francises en XIX sécle à l'impremionaluse.
Masée des arts, 46, avons Gambetta (6221-46). Jusqu'an 27 février.
COMPIÉGNE.— L'Art pariétal prélistorique. Masée Vivenel, 2, rue d'Austeritz
(440-26, 10). Inguisen 27 février.

DIJON. Yes Calllot. Photographics—Gaspard R. Las étoiles. Musée des Beaux-Arts, place de la Sainte-Chapelle (30-31-11). DUNKEROUR. Arman Missée d'art contemporain, avenue des Bains (65-21-65). Jusqu'su 6 mars. 21-65). Jusqu'an 6 manz.
GRENOBLE. Fabrizio Piesai: Water
video projects. Muste, placo de Verdun
(54-09-82). Jusqu'an 20 févriez.
LE HAVRE. Hosmange à Reynold
Arnould, 1919-1980. Muste das beanx-arts
André-Mahraux, boulevard J.-F.-Kennedy
(42-33-97). Jusqu'an 19 févriez.
LYON. Edusado Pence. Bols gravés.
Artethèque, 23, place des Turreainx (83929-67). Jusqu'an 25 févriez.
MARCOLEN.RAROSTIT. Teithard de

MARCO-EN-BAROEUI. Tellhard de Chardin, homme planftuire. Fondation Septentrion (46-26-37). Jusqu'au 26 Main MARSEILLE, Treis pelistres... iner. Arca, 61, cours Julien (42-18-01).

Jusqu'an 10 mars.

METZ. Le vitrali en Louraine, du XIP au XX siècle. Musée d'art et d'histoire.

2, rue du Haut-Poirier (775-10-18).
Jusqu'an 25 mars. MONTAUBAN. Painture en Occitania. MONTAUBAN. Painture en Occitania. Munée logres, 19, rue de l'Hôrd-de-Ville (63-18-04). Jusqu'an 12 février.

(63-18-04). Jusqu'an 12 février.

NIMES. Art contemporain 2 Names.

reffiguration d'une collection. Galerie des

Arbies et Musée des beaux-arts, rue CâéFoulc (67-38-21). Jusqu'an 10 mars.

NIORT. Guillermo Namez. C.A.C.,

50, avenue de La Rochelle (79-29-27).

Jusqu'an 29 février.

PAU. Clara Fischer. Aquarelles et colleges — Alais Lestie. Peintures. Musée des

beaux-arts, rue Mathien-Lalanne (27
33-02). 33-02).

33-02).

POITIERS, Art postal, Grande poste (recene principale). Jusqu'au 10 février.

RENNES, Dessins schèques de XX séccie. Musée des boux-arts, 20, quai Emilo-Zola (30-83-87). Jusqu'au 19 mars.

ROCHEFORT-SUR-MER. Pierre Lott. Dender voyage et Veyages. Musée des beaux-arts, 63, avenue de Gaulle (99-83-99). Jusqu'au 10 mars.

SAINT-FTENNE Corlond Protecte. SAINT-ETIENNE. Gerhand Richte Musée d'urt et d'industrie, place Louis Counte (33-04-85). SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY. Christoforon. Churce, sur papier. Centre Jean Prévoit, le Châtean Blanc. Jusqu'au 19 février. STRASBOURG. L'affiche es Alance (1880-1930). Musée historique, Pont da Corbeau (35-47-27). Jusqu'au 19 février.

TROYES. Bernard Turiet. Pete-ture/tőle 1982-1983. Passages, 3, rue Vieilie-Rome (80-59-42). Jusqu'an 11 février. VERNON. Tami Umperer. Musée A.-G. Poulain, 12, rue da Pont (21-28-09). Jusqu'an 26 février. Jusqu'an 20 tevner.
VHJEURBANNE. Gmile Pacimi. Le
Nouveau Musée, 11, rue da DocteurDolard (884-55-10). Jusqu'an 18 mars.

Pour tous renseignements concernant l'ensemble des programmes ou des salles « LE MONDE INFORMATIONS SPECTACLES »

281-26-20+ (de 11 heures à 21 heures, sauf les dimanches et jours fériés)

Mar bonet "Al Tail" الارام المستدارات ورضعو Service of the maria corto " Coro di Birri" Service of the service of the Grace of Targeton mania brendouri Willi livaneli location Later of the same 274.22.77

المكذاءت الأصل

海色 (水道) 新海火剂 in the state of THE RESERVE **李子华、李子在** CONTACT OF Mark a mark -CAPTE MINE ----**被长端:**为 \* \*\* \*\*\* \*\* \*\*\* 10 12 is but

DES STECTACL

67.2.1.1

F-10

. 1

Mr. on Laboratory

- القائريون - القائريون

Fig. will Democrat

-

2255

15 to 18 70

25 A 1 5 1 1 1

.

ga Tangaro ka

.....

2.3

er(fig Tagester De

Links are a

---

range all in the second

and the second property of the second property of

TWO IS A SHEET OF THE

Francis and Carlotte

The Brong your same a second

STREET OF PARTY OF

MVILLE

18h30

TVE C

esther

anondier

Contract of the second

₹**7**3/31 48" - ....

Barban se se ang

ארשובים פין באנשוא

and with the same

Same of the second of the

ودائتون

maria

The fair was a

72 .. . / . ...

\*\* 221 \* A51 \*\*

. . . .

القمعة فيستروان

unport 7

A Section of the second

7 × 454

. . .

10 to 10 to

Control of the control of the control of

Section 1

minister t

ALCOHOL:

-

4

16 24 M

AL R. ...

S. SEELS

i ki daga katika Maraja daga katika

e en

. .

4 THE R. P.

Security.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

BX 1779

**\*\*** \* \* \* \* \* \*

35

Aleja Aleja

APPENDED

BETTER C

14 m 14 m

100

**بالانجال جور**ز ب**الانجالات** البيت

- 100 AND

25 9 16 10

in the state of

二、1994年 - E. (4) (1)(他) t 1110 **政,等**。 MATRE Marine Print POLICE LAND - 100 - 100 - 100 TEAN LI **新水线** # **\* 1648** -

> \*\*\*\* **A**\*\* 7 & ## **非 被 接** \*\*\*

-

\* 15.4 de de la constante de la const

CONTROL CA BRIDE COMPANY

PLANEAL La ce de sièce saire le device

MATTER Manager

ALTES ...

Aleba Meric P.

the second

E-CENEL 34

A partie of the second of the

Die ta terre Marie Commence

The state of the s

When the second is a second se

Manager of Parish and State of State of

First Granders, Historian Marian State of the State of th

The Comments of perspective of Co.

The Samuel of the same of the

de servene - 1200

California Person

Marie Marie Marie Marie

The second of the second

THE PARTY I LINE

THE RESERVE TO A STATE OF THE PARTY OF THE P

A. Pringer united by

The Server of Compressions

A CAP COVER

FIRST PROCESS - - -

the table of home to

Patentine Charge here

M. 1982

Armen Star to

Party Court

開発 集終 「たかったった」と

TO THE RESERVE OF THE PARTY OF

Ant remindent ( VII

The Park of the State of the St

Mariania Antonio

Marie Carlos Car

The of the second

ANT CAMP ! Just State

Hone of

**POVIACE** 

## ET DES SPECTACLES

حكنامن الأعل

#### THEATRE

#### LES SPECTACLES NOUVEAUX

Les jours de première sont indiqué

DESIRE - Edonard II (236-00-02) 20 h 30 , sam. 18 h 30 et 21 h 30 ; dim. 15 h (1). elographie : un jeu - foi

de l'Allemagne (589-53-93), les 1, 2, 3, 4, 5 (20 h 30) (1). LE CELERI JAUNE - There (887-33-82), 221-30 (1). LE CERCLE DE CRAIE CAUCA-SIEN - Cité internationale, 2 salle (589-38-69), 20 h 30 (1).

LE MESSAGER BOTTEUX - Male heff, Thilitre 71 (655-43-40), ics 1, 2, 4, 2 20 h 30; ics 3 à 14 h. TERRE ÉTRANGÈRE - Namero Theatre des Amandiers (721-18-81), 20 h; dim. 17 h (2).

ALE EL COMEDIANTS - CICLE Maison des Arts (899-94-50), ven., sam, 20 h 30 ; dim. 15 h 30 (3). BONJOUR PHILIPPINES - Best CAC (982-28-88), 21 h (2 an 4). EST-IL BON, EST-IL MECHANT

Comfdie-Française (296-10-20), les 4, 5, 6, 7 : 20 h 30 (4). SOUVENIES DE SALMA-CC -XVIF (227-68-81), im 2, 3, 4, 6 : 20 h 30 ; le 5 à 16 h (4). LES CERISES ROUGES - La Rischette (326-38-99), les 6, 7 : 2Th 30.

TARTUFFE - Théâtre de la Ville (274-27-77), 20 è 30 (7). ECHAFAUDAGES - Sectron 18 (914-23-77), 21 h (7).

Les salles subventionnées

Les jours de reliche sont indiqués entr

OPERA (742-57-50) (Dim., Lun., Mar.). Les 14, 3 à 19 h 30 : Raymonda ; les 2, 4 à 19 h 30 : l'Enfèvement au sérail. SALLE FAVART (296-06-11). Reliche COMEDIE-FRANÇAISE (296-10-20), (van.) le 1= à 14 h; le 2 à 20 h 30; le 5 à 14 h : le Critique de l'école des femmes — l'Ecole des femmes ; le 1= à 20 h 30 : In-termezzo (dern.).

CHAILLOT (727-81-15), Grand Théâtre : Reiliche ; Théâtre Gémier : Reiliche ; Grand Feyer: le 1\* à 14 h 30; le 4 à 15 h : Il était une fois et il n'est plus... (Spectacle pour enfants). ODÉON (Thélitre de l'Europe) (325-70-32), Reliche.

PETIT ODEON (Thilite de l'Es (325-70-32), les 1, 2, 3, 4, 5, 7 à 18 h 30 ; Boss offices.

TEP (364-80-80), (lum.) les 1°, 2, 3 à 20 h 30; le 4 à 14 h 30 et 20 h 30; le 5 à 15 h (dem.) : POissan vert ; le 7 à 20 h 30 : Jazz : J.-P. Célén ; F. Cosmi rier : F. Laizeau

BEAUBOURG (277-12-33), (mar.)
DEbats-Rencontres menses: le 2 à
18 h-30: Histoire et roman historique; le
3 à 18 h-30: Entretien avec A. Ramer; le 6 à 18 h 30 : Part consemporain à Vienne depuis 1945 ; 19 h : Comme une petite terre avengle ; 21 h : in revue « Pictura-Edelweiss » : Concerts-aulantion : les 1 Edelweiss » : Concerts-animation : les 1 et 3 à 18 h 30 et 20 h 30 : Forum de la création ; le 2 à 18 h 30 : une houre de musique de chambre avec les solisses de l'EIS ; le 6 à 18 h 30 : l'Ecole de Vienne ; 20 h 30 : Concert 2e2m ; Cinéma-Vidée : les 1, 2, 3, 4, 5, 6 à 13 h : Lacan psychianisme. nalyse I; 16 h: Lacan psychanalyse II; 19 h: les arts martiaux; le 1" à 15 h: Hans Bellmer; à 18 h: Avec nos sabots: l'imile de noix : les 1ª, 2, 3, 4, 5, 6 à 15 b : Les images racontent, les auteurs vous rencontrent ; 18 h : W. Ruttmann : « Berlin Sinfonic einer Grosstadt » ; Théâtre-Danse : le 1 a 16 h : et 20 h 30 ; le 2 à 20 h 30; le 3 à 20 h 30; le 4 à 20 h 30; le 5 à 16 h; le babil des classes dange-

THÉATRE MUSICAL DE PARIS (261-19-83), Opéra : ies 2, 4, 7 à 19 h 30 : La Khovanstchina ; Concerts : le 3 à 20 h 30 : Chœur astional bulgare/Dimi-ter Rouskov (chants religieux slaves « a

DE LAVIRE

AMMATEUR DIRECTEUR JEAN MERCURE

18 h 30

FEVRIER

musique

vendredi 3 et samedi 4

esther

lamandier monodies médiévales

romances séfarades François-Bernard Mâche

musiques et chants de la méditerranée

du mercredi 8 au samedi 11

Catalogne

maria

del mar bonet

avec l'ensemble "Al Tail" du mardi 14 au samedi 18

Sardaigne

make a promise of the second

of the state of the second of the

chambre de Vienne/Ph. Entremont (Britten; Mozart; Bartok); le 6 à 18 h 30: orchestre de chambre J.-F. Keronculf; G. Jarry (Mozert; Strauss;

THEATRE DE LA VILLE (274-22-77), les 3, 4 2 18 h 30 : Fether Lem CARRE SILVIA-MONFORT (531-28-34). Reliche

Les autres salles

A DEJAZET (887-97-34) (D. soir, 1. Mcr.), 22 h 30 ; dim. 15 h : le Voyage à Berlin ALIS (357-42-14) (L.), 20 h : Grand Ma-

ALLIANCE FRANCAISE (544-72-30)
(D. soir, L.), 20 h 30, dim. 17 h : le Livre des délectations et du plaisir partagé. ANTOENE (208-77-71) (L.), 18 h 30 : Hamlet; 21 h, dim. 15 h : Rufus.

ARTS-HEBERTOT (387-23-23), les 1=, 6 à 18 h 30 : les Sincères; à 21 h : la Ponêtre ; le 3 à 30 : le Pèlerin ; le 3 à 21 h ; le 4 à 18 h 45 et 22 h : Oucle Vanin ; le 5 à 15 h : le Cœur impombrable ; le 7 à 15 h : le Via insparine. à 15 h : le Cœur innombret 21 h : la Vie manime. ASTELLE (238-35-53), le 7 à 20 h 30 : les

ATELIER (606-49-24) (D. soir, L.), 21 L, sam. 17 h 30, dim. 15 h : la Bagarre.

ATHÉNÉE (742-67-27), saile L.-Jouwei, mer. 20 h 30, sam. 14 h : Andromaque ; jend. 20 h 30, sam. 17 h 30 : Bérénice ; saile von. 20 h 30; sem. 21 h : Phèdre ; salle Ch-Bérard, mer., jend., mar. 18 h 30; V., S., 20 h 30 : le Passeport

BASTILLE (357-42-14) (D., L.), 20 h: BOUFFES DU NORD (239-34-50) (D. L.), 20 h 30, sam. 15 h : Hamiet. BOUFFES-PARISIENS (296-60-24) (D. L.), 21 h:les Trois Jean

CARREPOUR DE LA DIFFÉRENCE
(372-00-15) (D. soir, L., Mar.) 20 h 30,
dim. 16 h : Ferdaoua... une voix on enfer.
CARREPOUR DE L'ESPRIT (633-48-65), mer., jend., vend., 20 h 30 : Zod, CARTOUCHERIE, Templee (328-36-36), (D. zoir, L.), 20 h 30, dim. 15 h 30 : Albatros : Thélètre du Soleli

(374-24-08), sam. 18 h 30, dim. 15 h 30; CITÉ INTERNATIONALE (589-38-69), Galerie (D., L.), 20 h 30 : Sourire obli-que : Resserre (D., L.), 20 h 30 : la Mère

COMÉDIE-CAUMARTIN (742-43-41), (Mer., D. soir), 21 h, Dim., 15 h 30 : Re-viens dormir à l'Elysée. COMARDIE DES CHAMPS-ÉLYSÉES (720-08-24) (D. soir, L.), 20 h 45, Sam., 18 h 45 et 21 h 45, Dim., 15 h 30 : Cha-

COMÉDIE ITALIENNE (321-22-22) (D. soir, L.), 20 h 30, Dim. 15 h 30 : la Manie de la villégiature.

DAUNOU (261-69-14) (Mer., D. soir), 21 h, Dim. 15 h 30 : la Chienlik. DÉCHARGEURS (236-00-02) (D.), 19 h : les Eaux et Forêts ; 20 h 30 : Ger-trad, morte cet après-midi ; 22 h : Rou-hand poèmes.

EPICERIE (329-46-78) (D. soir), 20 h 30, dim. 16 h 30 : la Pendule. ESPACE MARAIS (584-09-31) (D., L.), 22 h 30 : Actrices. ISSAION (278-46-42) (D., L.), 1 : 20 h 30 : Chant

FONTAINE (874-74-40) (D., L.), 22 h: GAITÉ-MONTPARNASSE (322-16-18) (D. soir, L.), 20 h 45, Dim. 14 h 30 et 18 h : Grand-Père.

GALERIE 55 (326-63-51), 20 h 30 : Who's afraid of Virginia Woolf! HUCHETTE (326-38-99) (D.) 19 h 30: la Cantatrice chanve; 20 h 30: la Leçon. JARDIN D'HIVER (262-59-49), ka 4, 6,

7 à 21 h : Tête à têtes LE RADEAU DE LA MÉDUSE (320-91-37) (Dim.), 22 h: En suivant leu Noce.

Noce.

LIERRE-THÊATRE (586-55-83) (D.)

20 h 45: Proměthée enchaîná.

LUCERNAIRE (544-57-34) (D.) L.

18 h 30: Si javais su le jour et l'heure;

20 h 30: les Journées oragenses de Garounski (dern. le 4); 22 h 15: Lin antobus pour Mathidia. – Il. 18 h 30 Recetonpilu (der. le 4); 20 h 15: Six heures au plus tard; 22 h 30: le Frigo. – Petite salle, 18 h 30: Pique et pique et follet drame; 22 h 30: Oy, Moyshele, mon fils.

LNS MONTPARNASSE (327-88-61)

(D. soir), 20 h 30, Dim. 15 h 30: Labiche de poche; 22 h, mat. dim. 17 h : Enfantisce.

MADELEINE (265-07-09) (D. soir, L.), 20 h 45, Sam., Dim., 15 h : les Serpents de pluis. MARAIS (278-03-53) (D.), 20 h 30 : Le

MARAIS (278-03-53) (D.), 20 h 30: Le roi se meart.

MARIE-STUART (508-17-80) (D. soir, L.) 22 h, dim. 16 h 30: Poivre de Cayenne.

MARIGNY, Grande saile (256-04-41) (L.) 20 h 30, dim. 14 h Antant en emporte le vem; saile Gabriel (225-20-74) (D. soir), 21 h, Sam. 18 h 30 et 21 h 45, Dim. 15 h: le Don d'Adèle.

MATIFURINES (265-90-00) (D. soir, L.), 21 h, dim. 15 h et 18 h 30: la Fomme assise.

sase.

MICHEL (265-35-02) (D. soir, L.).
21 h 15, Sam. 18 h 15 et 21 h 30, Dim.
15 h 30 : On dinera au lit. 15 h 30 ; On conera an m. MICHODIÈRE (742-95-22) (D. soir, L.), 20 h 30, dim. 15 h st 18 h 30 ; Banco. 20 h 30, dim. 15 h et 18 h 30 : Banco.

MOGADOR (285-45-30) (D. soir, L.)

20 h 30, Sam. 16 h 30 et 21 h, Dim.

16 h 30 : Cyrano de Bergerac; Mer. 14 h et 16 h 30; Sam. et Dim. 14 h : PHistoire du cochon qui voulait maigrir.

MONTPARNASSE (320-89-90) (D. soir, L.), 21 h, Sam. 17 h, Dim. 15 h 30 : Tchin uchin. — Petite salle, mer., sam. nar. 20 h 30, dim: 15 h : le fournal d'un homme de trop ; les 2, 3 h 20 h 30 : Saiss-Simon le voyenz; 22 h, dim. 17 h : Chant du cyrane. NOUVEAUTÉS (770-52-76) (J., D. soir) 20 h 30, Sam. 18 h 45 et 21 h 45, Dim. 15 h 30 : l'Enteurloupe.

CEUVRE (874-42-52) mer., jend., ven. 20 h 30 ; sam. 22 is, dizz. 14 h 30 ; Sarah ; hun., mar. 20 h 30 ; sam. 19 h 30, Dizz. 17 : l'Extravagant Mister Wilde.

PALAES-ROYAL. (297-59-81) (D. soir, L.) 20 h 45, Sam. 18 h 45 et 22 h, Dim. 15 h 30: la Fille sur la bunquette arrière; Rescontres du Palaio-Royal: le 6 à 20 h 30, le 7 à 14 h: Quand Paris chante

PALAIS DES SPORTS (828-40-90) (Mer. soir, D. soir, L.) 20 h 30, Mer. Sam. 15 h, Dim. 14 h 30 et 18 h 15 : Un

PARC DE LA VILLETTE, sons chapi-teau (240-27-78) (D. soir, L.) 20 h 30, Dim. 16 h : Patience... Patience dans PLAISANCE (320-00-06) (D. soir, L.), 20 h 30, dim. 15 h 30 : le coup de Grisou.

POCHE (548-92-97) (D.) 20 h 30 : le PORTE-SAINT-MARTIN (607-37-53) (D. soir, L.) 21 h, Sam. 17 h, Dim. 15 h : K 2.

QUAI DE LA GARE (585-88-88) (D.) 20 h 30 : la Différence de nos cieux. RENAISSANCE (208-18-50) (D. soir, L.) 20 h 30, sam. et dim. 15 h : Vincent et Margot.

SAINT-GEORGES (878-63-47) mer, wen, lun, mar, 21 h; Sam. 18 h 30 et 21 h 30 : Théâtre de Bouvard. STUDIO DES CHAMPS-ÉLYSÉES (723-35-10) (D. soir, L.) 21 h; sam. 19 h et 21 h 30 : Agnès.

STUDIO FORTUNE, le 3 à 21 h : la perite Bouffe ; le 4 à 21 h : Dans un siècle ou TAI TH. D'ESSAI (278-10-79), L jeu., ven., sam., 20 h 30, dim. 15 h : le Horle ; mer., laa., mar. 20 h 30, dim. 17 h : l'Ecume des jours. ~ IL. (D., L.), 20 h 30 : Huis clos.

THÉATRE A.-BOURVIL (373-47-84), J., V., S. 20 h : Ppsye, j'yeux voir ton truc; (D.) 21 h 15, sum. 16 h 45 : Y'en marr... ez vous; 22 h 15 : les Reconvertis. THÉATRE D'EDGAR (322-11-02) (D.), 20 h 15 : les Babas-cadres ; 22 h, Sam. 22 h et 23 h 30 : Nous on fait cè on nous

THÉATRE DE DIX-HEURES (606-07-48) (D.), 20 h: Un milieu sous la mère; 21 h: Fils de butte ou les sei-

TH. DE LA MER (589-70-22) (D. soir, L.,) 21 h, Dim. 16 h : L'Esau. THEATRE DE PARIS, Petite salie (280-09-30) (D.) 20 h 30 : Rayon femmes fortes. TH. PRESENT (203-02-55) (D. soir, L.)

20 h 30, dim. 17 h : Vers Di THÉATRE DU BOND-POINT (256arical Mrs. JPU MUNUD-POINT (256-70-80) le 5 à 18 h 30; le 7 à 20 h 30: An-gelo tyran de Padoue; le 4 à 20 h 30, le 5 à 15 h : Savannah Bay; les 1", 2, 3 à 20 h 30: les Affaires sont les affaires; ite saile les !", 2 à 20 h 30 : Textes de M. Duras. 71H. 7 (262-80-81) (D.), 21 b : la Visite.

THEATRE DU TEMPS (355-10-88) (D., L.) 21 h : Médéc. THÉATRE DE LA VILLA (542-80-72) les 2, 4, 6 à 21 h : Tailleur pour demes ; le 3 à à 21 h : Arlequin valet de deux mai-

TOURTOUR (887-82-48) (D. soir, L.) 21 h 45, Dim. 17 h : les Elles et les Eax; 20 h 30 : le Prince éternel (dern. le 4). TRISTAN-BERNARD (522-08-40) (D. soir, L.) 21 h, dim. 15 h : Jamais deux... sus toi.

TROIS SUR QUATRE (327-09-16) (D.). 20 h 30 : Queique estaminet (der. le 4 ); 22 h : Acteur... est acteur... est acteur. Les cafés-théâtres

AU BEC FIN (296-29-35) (D.), 20 h 45 : Le bos voit rouge : 22 h : le Pré LA BRUYERE (874-76-99) (D. soir, L.).
21 h., Dira. 15 h : William I\*.

BEAUBOURGEOIS (272-08-51) (L.),
19 h 30 : la Spécialité. BLANCS-MANTEAUX (887-15-84) (D.,

BLANCS-MANTEAUX (887-15-84) (D., L.), I: 20 h 15: Arenh=MC2; 21 h 30 + S., 24 h : les Démones Loulou; 22 h 30 : les Sacrés Monstres; II : 20 h 15: les Catés; 21 h 30 : Lest Lunch, Dernier Service, D., 22 h 30: Fouillis.

CAFÉ DE LA GARE (278-52-51) (D.), 20 h : Chant d'épandage; (L., Mar.), 22 h 15, Dim., 21 h : l'Anvent du pavilles 4

lon 4.

CAFÉ D'EDGAR (322-11-02) (D.), I:
20 h 15: Tiens voilà deux bondins;
21 h 30: Mangenses d'hommes; 22 h 30:
Orties de secours; II: 20 b 15: Dien
m'tripote; 21 h 30: le Caromosome chapouillens; 22 h 30: Fais voir too cupidon.
LE PETIT CASINO (278-36-50) (D.),
21 h : Je veux être pingonin; 22 h 15:
Axtention belles-mères méchantes.

POONT VIECELLE (278-67-03) (D.)

POINT VIRGULE (278-67-03) (D.), 20 h 15 : les Surgelés ; 21 h 30 : le Tic-

COMPAGNIE CATHERINE DASTE journal

saint\_simon le voyeur PETIT MONTPARNASSE

THEATRE DE LA BASTILLE 357 42 44

kest: 22 h 30 : Moi, je craque, mes pa-

20 h 30 : Auto

Roméo et Juliette. SPLENDID ST-MARTIN (208-21-93) (D., L.). 21 h : M. Boujens)

LE TINTAMARRE (887-33-82) (D., L.). 20 b 15 + S., 24 b : Phòdre ; 21 b 30 : 20 h 30 : P. Miserez : 22 h 30 : les So

Les chansonniers

CAVEAU DE LA RÉPUBLIQUE (278-44-45), 21 h, dim. 15 h 30 : On perd les pétales.

En région parisienne

ASNIÈRES, CCA (733-69-36), le 7, à 20 h 45 : A. Waissenberg. ATHIS-MONS (048-46-18), le 3, à 21 h :

RLANC-MESNIL, cinéma L.-Daquin, le 7, à 21 h : Lacombe et Asselin. BOULOGNE-BILLANCOURT, (603-60-44) (D. soir, L.), 20 h 30, dim., 15 h 30: le Roi Victor.

CERGY, CC A. Malraux (030-33-33), le 3, à 21 h : Steckar Tubapack. CHATENAY-MALABRY, Fac de th

CHELLES, CAC (421-20-36), les 2, 3, à 20 h 45, le 4, à 18 h 30 et 20 h 45, le 5, à CHOISY-LE-ROL, Th. P. Electric (890-

89-79), le 4, à 20 h 30 : Armal. CLICHY, Th. Entebenf (731-11-53), le 5, à 16 h: Compagnie de danse populaire

CORBEIL-ESSONNES, CAC (089-00-72), le 4, à 20 h 45: J.-Cl. Pennetier (Schumann, Schubert, Berg...). COURBEVOIE, Maison pour tous (333-63-52), le 4, à 21 h: Mistrea, rock.

CRÉTEIL, Maison des arts A. Mairaux (899-94-50), le 7, à 20 h 30 : Ballet-théàtre de l'Arche; Comédie de Crétell (339-21-87), jeu., ven., sam., 20 h 45 : la Balade de monsieur Tadeuz.

EVRY, Agora (079-10-00), les 6, 7, à 20 h 30 : La cuisine. PONTENAY-LE-FLEURY, CC P. Nerada (460-20-65), la 4, à 21 h : R. Baxter

LINAS, salle des fêtes (901-01-07), le 5, à 17 : Ensemble orchestral de l'Île-de-France, dir. B. de Saint-Maurice (Vi-valdi, Bach, Mozart).

MAISONS-ALFORT, Th. CL-Debutsy (375-72-58), ie 3, à 20 h 45 : Orchestre Colonne, dir. D. Russel-Davies (Wagner,

NANTERRE, Th. des Amandiers (721-18-81) (D. soir, L.) MJC D.-Féry (725-91-20), les 4, 5, à 15 h : Music and C. PANTIN, Salle des Fêtes, le 2, à 20 h 30 : Ensemble Instrumental, dir. G. Robert (Monteverdi).

PONTOISE, Th. des Louveris (030-46-01), le 7, à 21 h: L'Oisean vert.

SURESNES, Th. J. Vier (772-38-80), le 3, à 21 h : Gibier de potence. 3, à 21 h: Gibier de potence.

VERSAILLES, Th. Montansier (95071-18), les 3, 4, à 21 h: Le Bluffeur; le
5, à 15 h et 21 h: Théâtre de Bouvard; le
7, à 21 h: Jacques ou la soumission.

VILLEPINTE, COSEC, le 4, à 21 h: WI-

VILLEPINTE, COSEC, le 4, à 21 h: Wil-lem Breuker Kollektief.

VINCENNES, Th. D.-Sorano (374-81-16) (S. soir, Mar.), 21 h, Dim. 18 h: Semiramis ou la fille de l'air; Château de Vincennes, Teur du Village (365-63-63) (L., Mar.) 21 h, Dim. 17 h: Siècle en-chaîné à un angle du monde. YERRES, CEC (948-38-06), le 4, à 21 h: Une lune pour les déshérités.

PROLOGUE (575-33-15) (J., V., S.), RESTO-SHOW (508-00-81) (D., L.),

SENTIER DES HALLES (236-37-27) (D., L.), 20 h 15 : On est pas des pi-geons : 21 h 30 : la Folle Nuit érotique de

VIFILE GRILLE (707-60-93) (D. L.),

DEUX-ANES (606-10-26) (Mer.), 21 h, dim. 15 h 30: l'Impôt et les Os.

AURERVITLIERS, Th. de la Commune (833-16-16) (D. soir), 20 h 30, dim., 17 h: Le marionnettiste de Lodz.

macie (660-38-70), le 4, à 21 h : Yochk'o Seffer Big Band.

CHATILLON, Selle des fêtes (657-22-11) (D., L.), 21 h : Chagrin 200logique. CHATOU, CC des Hants de Chatou (071-13-73) le 4, à 21 h : Transylvania.

ERAGNY, Th. de l'Usine (030-33-33), les 3, 4, à 21 h : Oucle déglingué au Connec-

GENNEVILLIERS, Th. (793-26-30) (D. soir, L.), 20 h 30, dim., 17 h: la Cruche casaée. – Maison des Jennes des Agaettes (799-55-47), le 4, à 21 h: Caberts Bibles Ties.

baret, Ph. Ribour Trio IVRY, Th. (677-37-43), le 2, à 21 : P.

nn, Stravinsky) ; ke 4, à 20 h 45 :

MARLY, Maison J. Vilar (958-74-87), le 4, à 21 h: Winch, Trade Mark; le 7, à 21 h: Barry Altschil Quartet. MEUDON, CCM (626-41-20), le 4, à

20 h 45: Fils à personne.

MONTREUII. Centre J.-Larget (85891-49), le 3, à 21 h: Armucom/Areim;
Salle des Fêtes, le 7, à 21 h: Max Roach Ouartet.

46-01), le 7, à 21 h: L'Oiseau vert.

RIS-ORANGIS, CC R.-Demos (90672-72), le 1\*, à 20 h 45 : Marie des

Brumes ; le 4, à 20 h 45 : A. Métayer, à
22 h 45 : M.-Cl. Vallez.

SAINT-DENÈS, Th. G. Philipe (24300-59) (D. soir, L.), 20 h 30, dim., 17 h:

Exquise Banquise; les 3, 4, à 22 h 30:
M. Hermon.

M. Hermon.

SAINT-MAUR, Roud-Point Liberté (889-22-11), le 4, à 21 h; le 5, à 15 h: Compagnons de la chanson.

SARCELLES, Forum des Cholettes, le 7, à 21 h: Ch. de Buchy, J.-Ch. Benoît (Poulenc, Kosma, Satie).

SARTROUVILLE, Th. (914-23-77), les 2, 3, 4, à 21 h: Marie des Brumes.

SCEAUX, Orangerie du château (702-62-18), le 5, à 11 het 17 h : Orchestre de chambre A. Loewenguth, dir. P.-M. Le Conte (Mozart, Schubert, Tchafkovsky).

Use Inde pour les déshérités.

Use Inde pour les déshérités.

JEROME DESCHAMPS
JEROME SOIREES PAYANTES!

RESSER

THEATRE POPULAIRE DE LORRAINE - THEATRE JE/ILS FEYDEAU LEONIE EST EN AVANGE Mise en scene : Rene LOYON: Charles TORDIMAN - Scenographie : Olivier ETCHEVERRY . Uni vire formidablement contagieux. v. c. conard/le MONDE. · Feydeau bascule dans les bras de l'absurde (...) La saile sanglote de rire - M. BOUE L'HUMANITE - "Un miracle comme seules et produisent au cinéma les comédies italiennes. - - n. MEREUZE/24 CROIN - «Un triomphe pour Leonie - SAARBRUCKER ZESTUNG THÉATRE PAUL-ÉLUARD, CHOISY-LE-ROI

20 au 27 janvist (20 h 30) (4.4 22, matintiers of this Reliabetion of 00 Tel: 898-89-79; 898-63-43



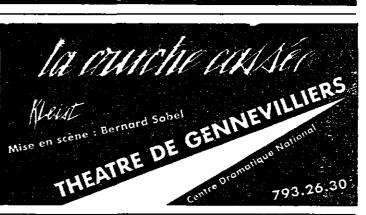



POUR LES SALLES VOIR LIGNES PROGRAMMES



COACH

ATTENTION : horaires spéciaux



Souples et décontractés, les sacs "Coach bag" sont taillés dans un remarquable cuir américain — c'est un cuir "pleine fleur" qui, à l'usage, se patine et vieillit en beauté.

Ce sont les sacs les plus connus depuis dix ans aux U.S.A. et déjà reconnus aujourd'hui à Paris.

Galerie Coach Bag

23 Rue Jacob, Paris 6 326.29.17

maria carta avec le "Coro di Bitti" du mardi 21 au samedi 25 Grèce et Turquie - 11 The 1977 maria farandouri zülfü livaneli une heure sans entracte 33 F location 2, place du châtelet 274.22.77

UN FILM DE FRANK CAPRA.1941

OLYMPIC BALZAC ÉLYSÉES - HOLLYWOD BOULEVARD - CONTRESCARPE LOGOS - 7 PARNASSIENS - OLYMPIC ENTREPOT - 7º ART BEAUBOURG 5 Prévert ÉPINAY - 4 Mousquetaires SAINT-MICHEL-SUR-ORGE





Tous les jours

FLORA DANICA

42, Champs-Elysées

LE BISTRO ROMAIN

/4, rue de Dunkerque. 9

7, avenue d'Eylau, 16

LE SAINT-SIMON 116, bd. Pereire, 17º

**EL PICADOR** 

PALAIS DU TROCADERO

#### CINEMA

Les films marqués (°) sent interdits aux moins de treize aus, (°°) aux moins de dix-juit aus.

La Cinémathèque

CHAILLOT (704-24-24) MERCREDI 1" FÉVRIER

15 h: Venise au cinéma: les Noces vénitiennes, de A. Cavalcanti; 19 h, Cinéma japonais: Trois stears au oteur pur, de M. Naruse; M.s. femme, sois comme une rose!, de M. Naruse; 21 h 45: Printer's Devil, de R. Senensky.

JEUDI 2 FÉVRIER 15 h, les Hommes en blanc, de R. Habib; 19 h, cinéma japonais : Okoto et Satuke, de Y. Shimazu; 21 h, Venise au cinéma : Amea perdues, de D. Risi.

**VENDREDI 3 FÉVRIER** 15 h, Yanosik le rebelle, de Mac M. Fric: 19 h, cinéma japonais: le Pot d'un million de Ryo, de S. Yamanaka: 21 h, Venise au cinéma: Nina, de V. Minelli.

SAMEDI 4 FÉVRIER SAMEDI 4 FEVREER

15 h. Hommage à Martha Graham :
Dancer's world, de P. Glushanok ; Appalachian Spring, de P. Glushanok ; Night
Joarney, de A. Hammid ; cinéma japonais ;
17 h. Une auberge à Tokyo, de Y. Ozu ;
Kakita Akanishi, de M. Itami ; 21 h, Venise
an cinéma : Identification d'une feumme, de
M. Antonioni,

DIMANCHE 5 FÉVRIER 15 h, la Tragédie de la mine, de G. W. Pabst; cinéma japonais : 17 h, le Fils mique, de Y. Ozn; 19 h, l'Elégie de Nanwa, de K. Mizoguchi; 21 h, Venise au cinéma : Mort à Venise, de L. Visconti.

LUNDI 6 FÉVRIER 18 h. l'IDHEC: Dans les jardins métalli-ques, de J.-J. Kahn; Tanguera, de M.-H. Dufresne; Incurtitude, de Cl. Suhamy; le Nanfragé du « Titanic », de G. Paret.

MARDI 7 FÉVRIER 15 h, Venise au cinéma : les Amants de Vérone, de A. Cayatte : 19 h, cinéma japo-nais : la Femme de la brume, de H. Gosho ; 21 h, courts métrages de films d'animation.

BEAUBOURG (278-35-37) MERCREDI 1- FÉVRIER 15 h, Went the day well, de A. Caval-canti; 17 h, White Engle, de L. Hillyer: 19 h, Festival de Rotterdam (1970-1983): Waves, de A. Apon.

JEUDI 2 FÉVRIER 15 h. Evasion, de A. Asquith; 17 h. Hold-up, de H. Cornfield; Festival du film de Rotterdam: 19 h. le Voyage à travers le sable, de A. Hamelberg; Merkelbach, de K. Hin.

VENDREDI 3 FÉVRIER

15 h, Champagne Charlie, de A. Caval-canti; 17 h, les Yeux du témoin, de J.-L. Thompson; 19 h, Festival de Rotter-dam; In extremo, de F. Zwartjes. SAMEDI 4 FÉVRIER

15 h. Nosferatu le vampire, de F.-W. Mnrau: 17 h. Geneviève, de H. Corne-lius; 19 h. ie Voyage d'Amélie, de D. Daval; Whisky à gogo, de A. Macken-DIMANCHE 5 FÉVRIER

15 h, la Proie du vent, de R. Cheir; 17 h, la Fin de Hitler, de G. W. Pabet; 19 h. Vincent mit l'âme dans un pré (...et s'en vint dans l'autre), de P. Zucca; 21 h, Train de luxe, de H. Hawis. LUNDI 6 FÉVRIER 15 h, Quand les vantours se volent plus, de H. Watt: 17 h, Women's prison, de L. Seiler; 19 h, les Vainqueurs, de C. Fore-

MARDI 7 FÉVRIER

Les exclusivités

ADAM ET EVE (Fr.): Rex, 2\* (236-83-93): Paramount Marivaux, 2\* (296-80-40); UGC. Opéra, 2\* (261-50-32); UGC Danton, 6\* (329-42-62); UGC Emitage, 8\* (359-15-71); UGC Convention, 15\* (828-20-64); Secrétan, 19\* (241-71-99).

(241-77-99).

LRS ANGES DU MAL (A.) (\*\*) (v.f.):

Paramount City, 8\* (562-45-76); Paramount Opera, 9\* (742-56-31); Maxiville, 9\* (770-72-86); Paramount Montparnasse, 14\* (329-90-10); Images, 18\* (522-47-94).

A NOS AMOURS (Fr.): Forum Orient-Express, 1" (233-42-26); Impérial, 2" (742-72-52); Quintette, 5" (633-79-38); Elysées Lincoln, 8" (359-36-14); Partusens. 14 (329-83-11). LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE (A., v.f.) : Capri, 2 (508-

LE BAL (Fr.-It.) : Gaumont Halles. 1º

LE BAL (Fr.-It.): Gaumont Halles, 1" (297-49-70); Vendôme, 2" (742-97-52); Studio de la Harpe, 5" (634-25-52); Hautefeuille, 6" (633-79-38); Pagoda, 7" (705-12-15); Gaumont Champs-Elysées, 5" (359-04-67); 14 Juillet Bestille, 11" (37-90-81); Montparasse Pathé, 14" (320-12-06); 14 Juillet Beaugrenelle, 15" (575-79-79).

IA BELLE CAPTIVE (Fr.): Dealert (H. sp.), 14 (321-41-01).

(H. sp.), 14" (321-41-01).

LE BON PIAISIR (Fr.): Forum, 1"
(297-53-74); Res., 2" (236-83-93); Ciné
Beanbourg, 3" (271-52-36); Quintente,
5" (633-79-38); UGC Odéon, 6" (32571-08); UGC Rotonde, 6" (633-08-22);
Marignan, 3" (359-92-82); St-Lazare
Pasquier, 3" (387-35-43); UGC Biarritz,
8" (722-69-23); Français, 9" (77033-88); UGC Gare de Lyon, 12" (343-33-89; UGC Gare de Lyon, 12 (343-01-59; Nation, 12 (343-04-67); Pau-vette 13 (331-56-86); Mostparmase Pathé, 14 (320-12-06); Mistral, 14 (539-52-43); UGC Convention, 15 (828-20-64); 14 Juillet Beaugrenelle, 15 (575-79-79); Murat, 16 (651-99-75); Pathé Clichy, 18 (522-46-01); Secrétan, 19 (241-77-99).

CANICULE (Fr.) (\*), Rex. 2\* (236-83-93); U.G.C. Danson, 6\* (329-42-62);

**OLYMPIC LUXEMBOURG** - MOVIES HALLES CONCILE

D'AMOUR WERNER SCHRÖETER

doskar panizza

d'après l'oeuvre SACRILÈGE U.G.C. Montparnassa, 6 (544-14-27); U.G.C. Normandie, 8 (339-41-18); U.G.C. Bosievard, 9 (246-66-44); U.G.C. Gere de Lyon, 12 (343-01-59); U.G.C. Gobelins, 19 (336-23-44); Mistral, 14 (539-52-43); U.G.C. Convention, 19 (528-20-64).

CARMEN (Esp., v.a.): Cinochen, 6\* (633-10-82); Parnassiens, 14\* (329-63-11). CHALEUR ET POUSSIÈRE (Ang., v.a.): U.G.C. Opére, 2\* (261-50-32). LE CHOUX DES SEEGNELIES (A., v.f.): Garmont Berlitz, 2\* (743-60-33).

Common Seriez, 2 (743-60-33).

LES COMPÈRES (Fr.): Paramount
Montparnasse, 14 (325-90-10); Maxignan, 8 (339-92-82); Françaix, 9 (770-33-88).

33-88).

CHRISTINE (A.) (v.o.): Forum Orient Express, 1\* (233-42-26); Ciné Beaubourg, 9\* (271-52-36); Hautefeuille, 6\* (633-79-38); George V, 8\* (562-41-46); Marignan, 8\* (359-92-82); Parmassiens, 14\* (329-83-11); Kinopanorama, 15\* (306-50-50); (v.f.): Français, 9\* (770-33-85); Maréville, 9\* (770-72-86); Nation, 12\* (343-04-67); Fanvette, 13\* (331-56-86); Montparmasse Pathé, 14\* (320-12-06); Mistral, 14\* (539-52-43); Gazamont Convention, 15\* (828-42-27); Pathé Wépler, 18\* (522-46-01); Paramount Montmartre, 18\* (606-34-25).

#### LES FILMS NOUVEAUX

BRAINSTORM, film américain de Douglas Trambull (v.o.): Forum, 1= (297-53-74); Action Rive Gauche, 5= (326-47-62); Saint-Michel, 5= (326-79-17); Georgo-V, 8= (562-41-46); Parasstiens, 14= (329-83-11); V.F.: Maxéville, 9= (770-72-86): Paramount Opéra, 9= (742-56-31); Paramount Bastille, 12= (343-79-17); Paramount Bastille, 13= (380-18-03); Paramount Montparasse, 14= (329-90-10); Paramount Orléans, 14= (540-45-91); Convention Saint-Charles, 15= (579-33-00); Image, 18= (522-47-94). 33-00); Image, 18 (522-47-94). CONCILE D'AMOUR, film alle-

mand de Werner Schroster (v.o.): Movies, 1º (260-43-99); Olympic Lexembourg, 6º (633-97-77).

Laxembourg, 6\* (633-97-77).

JACQUES MESRINE, film français
de Hervé Palud, 7\* Art Beaubourg,
4\* (278-34-15); Logos, 5\* (32578-37); Olympic Balzac, 5\* (36110-60); Olympic Entrepot, 14\*
(545-35-38); Hollywood Boulevard,
9\* (770-10-41); Paranasiems, 14\*
(320-30-19).

LA QUATRIÈME DIMENSION,
film américain de John Landis

IA QUATRIEME DIMENSION, film américain de John Landis (v.o.): Forum, 1° (297-53-74); Ciné Beanbourg, 3° (271-52-36); Quintette, 5° (633-79-38); UGC Danton, 6° (329-42-62); George V, 8° (562-41-46); UGC Biarritz, 9° (723-69-23); Gaumont Ambassade, 9° (359-19-08); Parasssinna, 14° (329-83-11); Murat, 16° (651-99-75); V.F.: Grand Rex, 2° (236-83-93); UGC Opéra, 2° (236-83-93); UGC Opéra, 2° (236-83-93); UGC Opéra, 2° (236-34-14-27); UGC Boulevard, 9° (246-66-44); UGC Gare de Lyon, 12° (340-04-67); UGC Gore de Lyon, 12° (340-04-67); UGC Gore de Lyon, 12° (336-23-44); Mistral, 14° (539-52-43); UGC Convention, 15° (828-20-64); Paramount Mountmartre, 18° (606-34-25); Images, 18° (522-18" (606-34-25); Images, 18" (522-47-94); Secrétan, 19" (241-77-99).

47-94): Secrétan, 19- (241-77-99).

TO BE OR NOT TO BE, film américain de Alan Johnson (v.o.): Gammont Hales, 1e. (297-49-70); Hantefeuille, 6- (633-79-38); Paramount Odéon, 6- (325-59-83); Colisée, 8- (359-29-46); George V, 8- (562-41-46); 14 Juillet Bastille, 11- (357-90-81): Montparnasse Pathé, 14- (320-12-06); P.L.M. Saim-Jacques, 14- (589-68-42); Montparnasse Bienvenne, 19- (544-25-02); 14- Juillet Beaugeneille, 19- (575-79-79); Mayfair, 16- (525-27-06); V.F.: Gaumont Berlitz, 2- (742-60-33); Impérial, 2- (742-72-52); Gaumont Richelieu, 2- (233-Gumont Richelieu, 2° (233-56-70); Nation, 12° (343-04-67); Paramount Galaxie, 13° (580-18-03); Gaumont Sud, 4° (327-84-50); Gaumont Convention, 15° (828-42-27) : Paramount Mailles (828-42-27); Paramount Manior, 17- (758-24-24); Gammont Gam-betra, 20- (636-10-96); V.O.: Mari-gnan Concorde Pathé, 8- (359-92-82); V.F.: Pathé Wepler, 18-(522-46-01).

LES DENTS DE LA MER Nº 3 (A., v.a.) (v.f.): Res., 2<sup>2</sup> (236-83-93): Paramount Opéra, 9<sup>2</sup> (742-56-31); Paramount Montparantee, 14<sup>2</sup> (329-90-10).

· (1970年 - 華東)特

Supplied Co.

and the same of

nga kata da Maran Safifika da Maran

The second secon

The second second

The second second second

and the second s

1 10 15 m

nanana mara s Santana

A COMPANS

TO A THE OWNER OF MARKET

, the respectation of the second

三海 医水杨醇

. water and state of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

read representation of the con-

and the second of

at the same

LEGAR GERRE MA to the time of

THE STREET

· 其一注意 计约 · 元·

The same of the same of

n en skriver at the second

And Francisco

ない 大田 神経 神経 かい は

The training of the contract of

TO A ME STANSON

Employ 199 A.

· 本工 的 数 电电子管 後載 [3

机多碘酸钠 建海南

Zandanie da Antonio

计五十二十 电门 本本華華華語

GREET TO THE STATE OF

一次 中國主義

化饱 计 能反對人們

经基础数 建 中的

12's of resident the

Cartist :

TATION OF THE PERSON OF THE PE

1900年 (A. 1900年) 1907年 (新) 「西海山県

Street Water Spirit

中国四届 (1967) 新

L-40. 2 :- 82. 62.3

The same of the same of

(海洋量量 Machine 1987)。

FILE YOU IS THE PARTY OF

工 医精神 課 北京市場

The Part of the last of the la

A STATE OF THE STA

The same

14 (注 65) 建衍星点 100 B 100 B THE LAND WATER

\*\*\*\*

THE STATE CONTRACTOR OF STATE OF

PROTECTION TO A PROPERTY OF Parameter Ch. Co.

المنبئة إيداد

\*\*\* - See 34 8 27 

The same of

Committee is

· 如此其 表 篇篇 6 re-unite-run.

- Line was the Line with

4.0

Company of States

F-44 ----

وائد المستدر بكين أو ويك الورا الحاسودي

green was die

المراجي

1.00

(3) (<del>3</del>) (5)

**=** ~...

The factor of the second

ج. . . . . ماريخ

Z.C. . . .

Maria de de

5 :

· ...

· ha. . . . .

Walter N

زورا

The Print

Sec. 10.

L. Zick

The Cale

1.03

na agen

Opera, 9 (742-56-31); Perramonat Montpernate, 14 (329-90-10). 2019 APRÈS LA CRUTE DE NEW-YORE (A., v.f.) (\*): Ret., 2 (236-83-93); U.G.C. Erminge, 9 (359-15-71); Montpernos, 14 (327-52-37). LES DIEUX SONT TOMBÉS SUR LA TÊTE (Bost.-A., v.f.): Impérial Pathá, 2 (742-72-52).

2 (742-72-52).

DIVA (Fr.): Rivell Begubourg, 4 (272-63-32); Cnockes, 6 (633-10-82); St.
Lambert, 19 (532-91-63)

ERENDIERA (Franco-Man, v.o.): Forein,
Orient Express, 1\* (233-42-26); Quintente, 9 (633-79-38); UGC Martinel, 2 (225-16-45); Parassiens, 14\* (220-30-19). 30-19).

30-19).

LA FOIRE DES TENEBRES (A., \*, v.a.) : UGC Opéra, 2 (261-30-32);

UGC Danton, 6 (329-42-62); UGC
Béarritz, 2 (723-69-23); (v.f.) : UGC
Montpatrasses, 6 (544-14-27); UGC
Boulevard, 9 (246-66-44); UGC Gobelins, 13 (336-22-44); Murat, 16 (651-20-75) 99-75).
L'ETE MEURTRIER (Fr.) : Elysées Lin-

coln, Sr (359-36-14). ET VOGUE LE NAVIRE (B., vo.) : Gas-ET VOGUE LE NAVIRE (R., v.a.): Cammont Halles, 1" (297-49-70); U.G.C. Optica, 2" (251-50-32); St. Genemain. VIllage, 5" (255-50-32); St. Genemain. VIllage, 5" (355-71-08); U.G.C. Robande, 6" (833-63-22); Pagade, 7" (705-12-15); Gammont Ambassade, 8" (359-41-15); Gammont Ambassade, 8" (359-41-18); Illufflet Bearille, 11" (357-90-81); Biscovenus Montparassie, 15" (544-25-62); 14 Juillet Beaugnenelle, 15" (575-79-79); (v.f.); UGC Bosiovard, 9" (246-66-44).

FAUX-FUYANTS (Fr.) : Marais, 4

FAUX-FUYANTS (FT.): MERIES, 4
(278-47-86).

FLASHDANCE (A., v.a.): Logos, 5
(354-42-34); Marbon, 8 (225-18-45)...

- (V.I.): Lumières, 9 (236-49-07).

FEFFES DE SANG (A., v.a.) (\*): 7 Art
Beanbourg, 4 (278-34-15) H. Sp.

GANDHI (Beit., v.a.): Chany Palaca, 5
(334-07-76). LE GRAND CARNAVAL (Fr.) : Berlitz,

2 (742-60-33). JAMAIS PLUS JAMAIS (A. v.o.): Normandie, & (339-41-18). — (V.f.): Gainé Boulevard, & (233-67-06); U.G.C. Mousparmante & (544-14-27); U.G.C. Boulevard, & (246-66-44); Paris Ciné, 10-(770-21-71).

(770-21-71).

1.E. JOLI CCEUR (Fr.): Gramont Halles, 1= (257-49-70); Berlinz, 2= (742-60-33); Richelice, 2= (233-56-70): Clmy Palace, 5= (354-07-76); Amhassade, 8= (359-19-08); Sollazare Pasquier, 8= (359-19-08); Nation, 11= (343-04-67); Parvette, 13= (331-56-96); Miramar, 14= (320-49-52); Mistral, 14= (339-52-43); Gammont Couvention, 15= (828-42-77); Victor-Hago, 16= (727-49-75); Pathé Clichy, 19= (522-46-01); Gammont Gambetta, 20= (636-10-96).

LE JOUR D'APRES (An. Vo.):

betta, 20 (636-10-96).

IE JOUR D'APRES (A., v.c.):
Gaumon-Halles, 1\* (297-49-70); Stocham Studio, 9\* (633-63-20); Studio de la Harpe, 5\* (634-25-22); Elyafes Lincoln, 8\* (359-29-46). - V.f.: Berlitz, 2\* (742-60-33); Richelicu, 2\* (233-56-70); Brengae, 6\* (222-57-97); Athéna, 12\* (343-01-59); Fauvette, 13\* (331-56-86); Gaumont Sud, 14\* (327-84-50); Gaumont Convention, 15\* (228-42-27); Pathé Clichy, 18\* (522-46-01).

Pathé Clichy, 18 (522-46-01). BOY (Ft.) (\*\*): Arcadea, 2\* (233-54-58).

LOUISIANE (Ft.): Foram Orient Express, 1\* (233-52-26); Gaumont Richelbea, 2\* (235-56-70); Paramount Mairvaux, 2\* (296-80-40); Paramount Mairvaux, 2\* (296-80-40); Paramount Mairvaux, 2\* (296-80-80); Publicis Stefermain, 6\* (222-72-80); George-V, 3\* (562-41-46); Paramount Marigman, 3\* (562-41-46); Paramount Opira, 9\* (742-56-31); Paramount Opira, 9\* (742-56-31); Paramount Galaxie, 12\* (580-18-03); Paramount Galaxie, 13\* (707-12-28); Paramount Montparassue, 14\* (329-90-10); Montparass, 14\* (540-45-91); Convention St-Charles, 15\* (570-33-00); Paramount Mailiot, 17\* (548-24-24); Passy, 16\* (288-62-34).

LUCKY LUKE, LES DALTON EN CA-30Y (Fr.) (\*\*) : Arcades, 2\* (233-54-58).

LUCKY LUKE, LES DALTON EN CA-VALE (Franco-eméricain): Grand Pa-vois, 15: (554-46-85). LE MARGINAL (Pr.) : Gaumont Colisée, 8- (359-29-46) ; Miramer, 14- (320-MEGAVIXIENS (A., v.o.) (\*\*): Parassions, 14 (329-83-11).

VO Doby : GAUMONT AMBASSADE - U.G.C. BIARRITZ - GEORGES V - FORUM HALLES CINÉ BEAUBOURG HALLES - LES PARNASSIENS - U.G.C. DANTON - 3 MURAT - En VO : QUINTETTE En VF Doby : GRAND REX - U.G.C. BOULEVARD - MISTRAL - U.G.C. CONVENTION - U.G.C. GARE DE LYON u.g.c. gobelins - 3 secretan - En VF : u.g.c. montparnasse - u.g.c, opéra PARAMOUNT MONTMARTRE — IMAGES — En VF Dolby : Belle-Épine THIAIS — 4 Temps LA DÉFENSE Français ENGHIEN — Alpha ARGENTEUIL — Carrefour PANTIN — Gaumont OUEST BOULOGNE ajestic MEAUX — En VF : Studio PARLY 2 — Rex POISSY — Ulis ORSAY — Artel NOGENT — Artel ROSNY Artel VILLENEUVE - Flanades SARCELLES - Gaumont ÉVRY - Tricycles ASNIÈRES - Buxy VAL-D'YERRES 4 Perray SAINTE-GENEVIÈVE - Mellès MONTREUIL - PB CERGY-PONTOISE - Ckub LES MUREAUX - Arcel CORBEIL



Ambience musicule u Orchestre - P.M.R. : priz moyen du repas - J., H. : ouvert jusqu'à... houres

**DINERS AVANT SPECTACLE** 

19 h à 22 h. Vue agréable sur le jardin. SPÉCIALITÉS DANOISES ET SCANDINAVES. Hors-d'œuvre dannis. FESTIVAL DE SAUMON. Mignon de renne. Contard.

DINERS

RIVE DROITE Le Bistro de la Gare à l'italienne, nouvelles suggestions, menu 37,50 F. s.n.c. Les fameux 122, Champs-Elysées; 9, av. des Ternes; 103, bd du Montparnasse; 9, bd des Italiens

GASTRONOMIE INDIENNE. La cussine des Maharadjahs à Paris dans un décor authentique. AGRÉE par le MINISTÈRE DU TOURISME INDIEN. P.M.R. 120 F. 359-26-72/359-46-40 10, rue du Commandant-Rivière, 80 Salles pour réception, cocktail, mariage. Fermé le dimanche. Jusqu'à 22 h 30. Curire élégant et confortable. Salle climatisée. Cuis. Française traditionnelle Les revioles du Royans. Sole aux courgettes. Gâteau du jour. MENU DINER 130 F (net) + hoisann. RELAIS BELLMAN 37, rue François-I", 8ºF/Sam. soir, Dim. 256-23-96 Ouv. t.l.j. Nouvelles spécialités chailandaises, dans le quartier des Champs-Élysées. Gastre CHEZ DIEP se, vietnamienne. P.M.R.: 90 F. 22,rue de Ponthieu. 8

De 12 h à 2 h du matin. SPÉCIALITÉS ALSACIENNES. Vins d'Alsace. Sa CARTE DES DESSERTS. Salons de 20 à 80 converts. Son BANC D'HUTTRES. 770-62-39 AUB. DE RIQUEWIHR AU PETIT RICHE 770-68-68, 770-86-50 ant MENU à 100 F service compris. Vins de Loire. Décor ce de 6 à 50 personnes. Déjeuners, diners, soupers de 19 h à 0 h 15. Parking Drouot. 25, rue Le Peletier, 9º Fermé dimanche J. 23 h. Jacqueline et Marie-Françoise vous attendent pour vos déjenuers et dîneus dans no cadre breton. POISSONS, FRUITS DE MER, CRUSTACES, CRÉPES et GALETTES. F/dim., lundi 878-42-95 35, rue Saint-Georges, 9 DOUCET EST 8, rue du 8-Mai-1945 206-40-62 I. 24 h. FOIE GRAS frais maison. Ambiance sympathique. Brasserie, menus 52,90 et 83 F a.c. Tous les jours et carte. Restaurant gastronomique au 1º. Spéc. : POISSONS, Choscroute. AUBERGE DES TEMPLES 874-84-41

Tous les jours. Restaurant cambodgien unique à Paris. Spécialités chinoises, japouais thailandaises et vietnamieunes. Mº Anvers Gastronomie chinoise raffinée et traditionnelle, dans un décor feutré. Cuisine faite par le patron. Air conditionné. Service et livraison à domicile. Plats à emporter. 727-05-02 Tous les jours Set spécialités de poissons. MENU à 110 F s.n.c. et CARTE. Propriétaire et chef de cuisine B. FERRAGU. Parking, 210, rue de Courcelles. 380-88-68

Déj., diser, j. 22 h. SPÉC. ESPAGNOLES et FRANÇAISES : zarzuela, gambas, bacalot calamares tinta. P.M.R. : 120 F. 2 formules : 62 F s.n.c., 75 F s.n.c. av. spéc. SALONS 387-28-87 80, bd des Batismolles, 17: F/lun,-mardi. Maison cinquantenaire. Accueil jusqu'à 23 h 30. Ses plats cuisinés à l'ancienne, tranchés et servis devant vous. Gigot, train de côtes, et ses vins de propriétaire. OUVERT TOUS LES JOURS, MÉME LE SAMEDI. 574-31-00 Porte Maillot

CHEZ GEORGES 273, bd Pereire Déj., diners j. 22 k. Spéc. de POISSONS (selon arrivages). FOIE GRAS. Confir. MAGRET AUX BAIES ROSES. P.M.R. 120 F. Salon. LE RELAIS DES BUTTES 208-24-70 86, rue Compans, 19 F/dim.

Déi, d'aff. Meau 160 F. Diners-spectacles dansants, jeudi, vendredi, samedi, mena 250 F. Orch. Jean SALA. Salous pour réception 10 à 800 p. Parking assuré. L'ORÉE DU BOIS 747-92-50 Tous les jours **RIVE GAUCHE** Jusqu'à 23 h 30. CARREFOUR MONTPARNASSE/RASPAIL, venez déguster le spéc. de TANDOOR, nos BIRIANIS ainsi que les CARRYS. LE MAHARADJAH 325-12-84 F/mardi 15, rue J.-Chaplain, 6º

J. 0 à 30. Grande carte. Carte à priz lize : 190 F vin et s.c. Menn dégustation : 240 F s.a.c. Salons de 2 à 30 converts. CADRÉ ANCIEN DE RÉPUTATION MONDIALE. LAPÉROUSE 326-90-14 et 68-04 51, quai Grands-Augustins. 6 F/dim. J. 0 h 15, dans un cadre typique. Cuisine marocaine de FÉS. PASTILLA, conscous-bestre, TAGINES, pârisseries maison. Réservation à partir de 17 h. AISSA FILS F/dim., hındi 548-07-22 Restaurant vietnamien. PRIX MARCO POLO 1979. 600 Grands Crus, don 160 Pomerol. Service assuré jusqu'à 23 h 15. Parking : Bac-Montalembert. F/dimanche 544-04-84 TAN DINH 63, rue de Verneuil. 7: 551-87-20 705-49-03 CHEZ FRANCOISE

C'est votre l'ête aujourd'hui, Madame, ou vous, Monsieur? Valable toute l'année, FRANÇOISE vous offre gracieusement, pour commencer votre repas, son foie gras frais maison. Et aussi son menu à 90 F. Exposition permanente des peintures d'Y. Maubert Parking privé: entrée face au n°2, rue Faber. **DINERS-SPECTACLES** 

Animés par DIANE DOREL, sa NOUVELLE FORMULE : meun 200 F (vin. café, serv. compris). Ambiance avasicale et attractions, dans le cadre du plus ancien et typique établissement de Paris. SOUPERS APRES MINUIT

**LA TOUR D'ARGENT** 6, place de la Bastille. 344-32-19 Cadre élég. et confort. - Tous les jours de 12 h à 1 h 15 mat. Grill., poissons BANC D'HUITRES

LE JOCKEY I 127, bd du Montparnasse, 6º

LA CLOSERIE DES LILAS

171, boulevard du Montparnasse

326-70-50 et 354-21-68

u piano : YVAN MEYER

F/dim., lundi

LE BISTRO DE LA GARE Nouvelles suggestions, menu 37,50 F s.n.c. Les fameux aloyaux sur le grill Nouvelle grande carte des desserts Ouvert tous les jours jusqu'à 1 h 71, Champs-Éivaces - 59, bi du Montparasse 33, bd des Indiems - 30, me Saim-Denis AU PETIT RICHE 25, r. Le Petaies Ferme dim. Serv. 288. jusqu'à 0 h 15 Banc d'huitres, menu à 100 F s.c.

PALAIS BE L'EST 186, Fig. St. Marin, 20 pour commande après 23 h

إمكنامت اللمل

ET DES SPECTACLES

ESTRATE DE LA MESA DE

PART LOCK

Maria Maria

THE STATE OF THE S

Coxie

(France Sec. 39);

Company of the Compan

THE IS THE

Constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the consti

PERSONAL PROPERTY.

CESTION DOC

Maria Proportion ?

The Managarman

MANTS ...

MANUFACT IN

-

A Property 1

1111 TERES CONTRACTOR

A Party Rear Services

TOTAL COMMENT

CANCEL THE TANK AND THE PERSON OF THE PERSON

BETTERS OF SANCE

MANAGE PROBUNDANCE CON

Section 1994

IR HEND CARNALLE ...

B > : 360-6-4

A STATE OF THE STA

1209-1209

The States

Marine V 1397 In-

AND THE PARTY OF T

Part Part Control

THE THE PERSON OF THE PERSON O

12.7 ·

The Park

Service of

TE CHIEF TO THE STATE OF THE ST 

職 一般なる はない

# - 4 74mps (2) 1/2

Marie See 2 A

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

**東京など またり** 

2.11

CHIE

4

week .

10 是 10 mm 10 mm

ARTE DE SESSO.

der if

or at <sub>see a</sub>

---

EFFERTE LE NAVINE

Marie Paris, 17 (2)

Parana a

128-73-44 Marie

## CINEMA

MONTY PYTHON A HOLLYWOOD (A., v.a.): UGC Marbeuf, 8 (225-18-45).; Clany Ecoles, 5 (354-20-12). LES MOTS POUR LE DIRE (Fr.), Marbeuf, & (225-18-45),

LA NUIT DES JUGES (A., v.f.) : Francais, 9: (770-33-88),

NUAGES FLOTTANTS (Jap., v.a.):
Olympic St-Germain, 6 (222-87-23);
14-Juillet Parnasse, 6 (325-58-00);
Olympic Lexembourg, 6 (633-97-77);
Olympic Entrepot, 14 (545-35-38).

PAPY FAIT DE LA RÉSISTANCE (Fr.): George-V, 9 (562-41-46); Paris-Lossis Bowling, 18 (606-64-98). PRENOM CARMEN (Ft.): Movies, 1= (260-43-99); Forum Orient Express, 1= (233-42-26); Paramount Mariyaux, 2= (233-42-26): Paramount Mativaux, 2-(296-80-40); St-Andri-dos-Arts, 6-(326-80-25); Pablicis Champs-Elyace, 3- (720-76-23); Paramount Odéon, 6-(325-59-83); Monte-Carlo, 8- (225-09-83): 14-Juillet Bastille, 11- (700-21-65); Paramount Galaxie, 13- (580-18-03); Paramount Montparnasse, 14-(329-90-10); Olympic, 14- (545-35-38); St-Charles Convention, 15-(579-33-00).

(579-33-00). TIT CON (Fr.): Gaumont Halles, 1= (297-49-70); Ambassade, 8° (359-19-08); St-Lazare Pasquier, 8° (387-35-43); UGC Biarritz, 8° (723-69-23); Français, 9° (770-33-88); Mostpurnasee Pathé, 14° (320-12-06); Gaumont Convention, 15° (828-42-27); Pathé Cichy, 18° (522-46-01); Gaumont Gambetta, 20° (636-10-96).

QUAND FAUT Y ALLER, FAUT Y AL-LER (A., v.f.): Arcades, 2 (233-54-58); Gatté-Rochechouart, 9 (878-81-77); Tourelles, 20: (364-51-98).

RETENEZ-MOI OU JE FAIS UN MAL-HEUR (Fr.): Gamont Richelien, 2\*
(233-56-70); Le Paris, & (359-53-99);
Ermitage, & (359-15-71); Gamont
Convention, 15\* (828-42-27).

LE RETOUR DU JEDN (A., v.o.): George-V, & (562-41-46). - V.f.: Capri, 2 (508-11-69). LE ROI DES SINGES (Chiaois, v.f.) :

Marais, 4 (278-47-86). Marais, 4º (278-47-86).

RONDE DE NUIT (Pr.): Paramonist Odéoa, 6º (325-59-83); Marignan, 8º (359-92-82); Paramonist City, 8º (562-54-76; Paramonist Opéra, 9º (742-56-31); Maxéville, 9º (770-72-86); Fanvette, 13º (320-12-06); Ganmont Sud, 14º (327-84-50); Montparassee Pathé, 14º (120-12-06); Paramonist Maillot, 17º (758-24-24). Pathé Cibelu 18º (522-(758-24-24); Pathé Clichy, 18 (522-

RUE BARBARE (Fr.) (\*): Foram Orient Express, 1" (233-42-26); Paramount Marivaux, 2" (296-80-40): Paramount Marvant, 2 (20-80-40); Paramount Odéon, 6 (325-59-83); Paramount City Triomphe. 8 (562-45-76); Publicis Champs-Elysées, 8 (720-76-23); Saint-Lazare Pasquier, 8 (387-35-43); Paramount Opéra, 9 (742-56-31); Paramount Bastille, 12 (343-79-17); Paramount Mouthernesses 14s (37). Paramount Montparnasse, 14 (329-90-10); Convention St-Charles, 15 (579-33-00); Paramount Maillot, 17 (758-24-24).

RUE CASES-NEGRES (Fr.): Olympic Luxembourg, 6 (633-97-77): 14-Juillet Parnasse, 6 (326-58-00): Paramount

Montmartre, 18 (606-34-25). LE SACRE DE LA NAISSANCE (Fr.): nr-André des Arts. 6º (326-48-18). SIGNES EXTÉRIEURS DE RICHESSE (Fr.): UGC Marbeaf, 8 (225-18-45); Bergère, 9 (770-77-58).

LE SPECTRE DE LA DANSE (FL): Marais, 4 (278-47-86). STAR WAR LA SAGA (A., v.a.), la Guerre des étoiles, l'Empire contre-attaque, le Resour du Jedi : Escurial, 13-

TCHAO PANTIN (Fr.): Forum 1= (297-53-74); Rex. 2 (236-83-93); UGC Odéon, 64 (325-71-08); Biarritz, 8 Odeon, 6\* (325-11-10); Bustritz, 6\* (723-69-23); Ambassade, 8\* (359-19-08); Paramount Opéra, 9\* (742-56-31); UGC Gare de Lyon, 12\* (343-01-59); Gaumout Sud, 14\* (327-84-50); Miramost, 14\* (320-89-52); 14-Juillet Beaugrenelle, 15\* (575-79-79); Athéos, 12\* (242-20-65); Parkh-Clebw, 18\*

12 (343-00-65); Pathé-Clichy, 18 TOOTSIE (A., v.f.) : Opéra Night, 2 (296-62-56).

LA TRACE (Fr.): UGC Opéra, 2º (261-50-32); Ciné Beaubourg, 3º (271-52-36); St-Séverin, 5º (354-50-91); UGC Biarritz, 8º (723-69-23); Parmas-siens, 14º (329-83-11). LA TRAGÉDIE DE CARMEN (Fr.) versions Delavault; Gal; Saurova : St-Ambroise, 11° (700-89-16).

Ambroise, 11\* (700-89-16).

TRAHISONS CONJUGALES (Angl., v.o.): UGC Opéra, 2\* (261-50-32); Ciné
Beaubourg, 3\* (271-52-36); UGC
Odéon, 6\* (325-71-08); UGC Rotonda,
6\* (633-08-22): UGC Champs-Elysées,
8\* (259-12-15); 14-Juillet Beaugrenelle,
15\* (575-79-79)

LA ULTIMA CENA (Cub., v.o.)
(H. sp.): Denfert, 14 (321-41-01).

UN BON PETIT DIABLE (Fr.): Marignan, 8 (359-92-82); Grand Pavois, 15 (554-46-85).

(554-46-65).
UN FAUTEUIL POUR DEUX (A., v.o.): Saint-Michel, 5- (326-79-17); George-V, 9- (562-41-46). - V.f.: Lamière, 9- (246-49-07); Montperson, 14-(327-52-37). UN TRAIN S'EST ARRÊTÉ (Sov.,

UN TRAIN SEST ARRETE (Sov., v.o.): Cosmos, & (544-28-80).

VIVEMENT DIMANCHE (Fr.): Callyso, 17 (380-30-11).

Y A TELLEMENT DE PAYS POUR ALLER (Fr.): Marsis, & (278-47-86).

WARGAMES (A., v.o.): Marignan, & (359-92-82). — V.f.: Lumière, 9 (246-49-07): Montparnos, 14 (327-52-37).

ZELIG (A.): Lucervaire, & (544-57-34).

Les festivals L'AFRIQUE FILMÉE: République-Cinéma, 11e (805-51-33), mar., 14 h: Nelisita (70 man); 16 h, 22 h: Un Nelisita (70 mm); 16 h, 22 h; Un homme, des femmes; 20 h; Nationaliné: émigré; jeu., 14 h; Caméra d'Afrique; 16 h, 22 h 15; Moi un Noir; 18 h; la Récolte de 3000 ms; 20 h 40; Djeli; ven., 14 h, 19 h; Solest O; 16 h; la Récolte de 3000 ans; 21 h; N'Diangane; 22 h 30; Djeli; sam., 14 h; Kodou; 16 h; Paris c'est joli-Jun; 18 h; Afrique sur Seine · Cabascabo; 20 h; Touki, Bouki; 22 h; Ceddo; dim., 14 h; Nelisita; 16 h; Touki, Bouki; 18 h; Jon; 20 h; les 22 h: Cenco; cam., is n: Jensata; to n: Toolei, Bould: 18 h: Jon; 20 h: les Princs noirs de Saim-Germain-des-Prés « Naima; 22 h: Paris c'est joir - Tiyahu-biru; lum, 14 h: Djeli; 16 h, 22 h 30: Moi, un Nenr; 18 h: la Récolte de 3000 ans; 20 h 45 : Debut; mar., 14 h, 20 h 30 : Muede, mémoire et massacre; 16 h: N'Diangane; 22 h 30: Joss.

MI-FIGUE, MI-RAISIN (You, v.o.):
Studio Logo, 9 (354-42-34).

LE MONDE SELON GARP (A, v.o.):
Lacornaire, 6 (544-57-34).

HUMPHREY BOGART (v.o.): Action
La Fayette, 9 (878-80-50), mar.: In
Caravanc hérokpe; jen.: in Femme à
abattre; ven.: En marge de l'onquête; sam. : La mort n'était pes au rendez-vous ; dim. : Key Largo; hm. : High Sierra; mar. : le Mystérieux Dr Clitter-

MARX BROTHERS (v.o.) : Action Ecoles, 5 (327-72-07), mer.: Les Marx as Grand Magasin; jeu.: Monkry Busi-ness; ven.: Explorateurs en folie; sam.: Phones de cheval; dira. : Un jour aux courses; hun. : Noix de coco; mar. : Une muit à l'Opéra.

min a l'Opera.

G. DEBORD: Stadio Cajas, 5º (354-89-22), mer., jeu., ven., sam.: La société du spectacle; dim., hun, mar.: In Girum Imus Nocte et Consuminur Igni.

FELLINI (v.o.): Calypeo, 17º (380-30-11), 17 h 45: Fellini-Roma; 18 h 30: Casanova; jeu., ven., lun, mar., 13 h 30: la Cité des femmes; jeu., ven., lun, mar., 13 h 40: I Vitellomi; jeu., ven., lun, mar., 16 h: Huit et demi. 16 h : Huit et demi.

FILMS FANTASTIQUES A AVORIAZ

(v.o.): Escurial, 13 (707-28-04), mer.,
22 h: FEmprise; mer., hun., 14 h: C'était
demain; mer., 16 h; sam., 20 h: Hellowen; mer., 20 h; dim., 14 h; hun., 18 h:
Phantom of the paradise; sam., 16 h;
dim., 20 h: A cause d'un assassinat; jeu.,
20 h; sam., 14 h: The last weave; jeu.,
22 h; hun., 16 h: Full cercle; dim., 18 h;
hun., 22 h: The bud sitting room; jeu.,
14 h; ven., 16 h; mar., 22 h: Resurrection; ven., 18 h; Fantasmes; ven., 22 h:
Fog; mar., 20 h: Litan; mer., 18 h;
mar., 16 h: Le monstre est vivant; ven.,
20 h; mar., 14 h: Fondu au noir; jeu.,
dim., 16 h, mar., 18 h, Massacre à la
tronconseuse; ven., 14 h; sam., 22 h;
lan., 20 h: Terreur sur la ligne; dim.,
22 h: Wolfen. FILMS FANTASTIQUES A AVORIAZ

22 h : Wolfen
JEAN-LUC GODARD Olympic, 14 (54535-38), mer., jea. : Mascalin-féminin ;
ven. : Week-end ; sam. : la Chinoise ;
dim. : Sauve qui pent (la vie) ; han.,
mar. : Deux ou trois choses que je sais
d'elle.

HEROS D'HISTOIRE ET DE CINEMA

HEROS D'HISTOIRE ET DE CINEMA (v.o.): Olympic, 14 (545-35-38), mer.: Maman très chère; jen.: W.C. Field and me; ven.: Fist; sam.: Frances; dim.: The Rose; hm.: le Roman de Marguerite Gauthier; mar.: Papillon.

ALFRED HITCHCOCK (v.o.): Action La Fayette, 9 (878-80-50), mer., jen.: Lifeboat; ven., sam.: la Loi du silence; dim., hm., mar.: le Fanc Coupeble; Studio Bertrand, 7 (783-64-66), mer., sam., 17 h; jeu., ven., 16 h; hm., mar., 15 h 30: Soupçous; mer., sam., 18 h 45; ven., jen., 18 h; km., 17 h 15: Mr and Mrs Smith.

JOHN HUSTON (v.o.): Esnace-Gaité.

OHN HUSTON (v.o.) : Espace-Gaîté, 14 (327-95-94), mor. et mar. : le Malin; jea. : Fat City; ven. : A nous la victoire; sam. : Moby Dick ; dim. : Dien seul le sait; km.: Promenade avec l'amour et la

CARLOS SAURA (v.o.): Denfert, 14 (321-41-01), jeu., 18 h: Ans et les lours; jeu., ven., hin, 14 h: Maman a cent ans; mer., sam., 20 h; dim., 18 h; lun., 22 h 30 : Vivre vite (\*\*).

24 a 30: VIVIE VIZ (\*\*).

SHAKESPEARE PAR LAURENCE
OHIVIER (v.o.): Ranelagh, 16\* (28864-44), mer., lun., 21 h 30: ven., 19 h;
dim., 15 h: Henri IV; mer., 19 h; jen.,
anm., 21 h 30; lun., 14 h 30: Hamlet;
jen., inn., 19 h; ven., 21 h 30; sam., 15 h;
dim., 17 h 30: Richard III.

Les grandes reprises LES BAS-FONDS (Fr.) : Saint-André-des-Arts, 6 (326-80-25). BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT BLANCHE-NERGE ET LES SEPT NAINS (A., v.f.): Rest, 2: (236-83-93); La Royale, # (256-82-66); U.G.C. Go-belins, 17: (336-23-44); Napoléon, 17: (755-63-42). CERTAINS L'AIMENT CHAUD (A., v.a.): Righto, 19: (607-87-61); Studio Bertrand, 7: (783-64-65).

Bertrand, 7- (783-64-66).

LA CLÉ DE VERRE (A.): Olympic LES ENFANTS DU PARADES (Fr.) :

łagh, 16° (288-64-44). ERASERHEAD (A., v.o.) (\*\*): Escurial 13\* (707-28-04). EUROPE 51 (lt., v.o.): Action Rive Gauche, 5 (325-65-04); Acacies, 17 (764-97-83).

FANFAN LA TULIPE (Fr.) : Acacias, 17<del>-</del> (7<del>64-9</del>7-83). FANNY ET ALEXANDRE (Seéd., v.o.): studio de l'Etoile, 17 (380-42-05). GERTRUD (Dan.) : Marais, 4 (278-

GIMME SHELTER (A., v.o.) : Vidéostone, 6 (325-60-34).
L'HOMME DE NULLE PART (Fr.): Studio des Ursulines, 5: (354-39-19); Studio 43, 9: (770-63-40). L'HOMME DE LA RUE (Fr.): 14 Juillet

Racine, 6 (329-19-08); Olympic Balzac, 8 (561-10-60). LES HOMMES PRÉFÉRENT LES

BLONDES (A., v.o.) : Studio Bertrand, 7 (783-64-66). JONATHAN LIVINGSTON LE GOÊ-LAND (A., v.o.) : Cinoches, & (633-

LOLITA (A., v.o.): Action Christine, 6 (325-47-46); Olympic Balzac, 8 (561-10-60). MARK DIXON DÉTECTIVE (A., v.o.) : Action Christine, 6\* (325-47-46).

LE MIRAGE DE LA VIE (A. J.A.): Studio Médicis, 5\* (633-25-97).

MOLIÈRE (Fr.) : Bonaparte, 6º (326-12-12). MONTY PYTHON LA VIE DE BRIAN (A., v.o.): Clusy Ecoles, 5 (354-20-12).

(A. V.S.): Chiny Schiller, 5 (392-47-45).

LE MINISTÈRE DE LA PEUR (A., v.c.): Action Christine, 6 (325-47-46).

NEW YORE, NEW YORE (vers. intég.): Calypso, 17 (380-30-11). ONIBABA (Jap., v.o.) : Saint-Germain Huchette, 5 (633-63-20).

ORFEU NEGRO (Fr.) : Grand Pavois, 15 (554-46-85). PAL JOE (in Blonde on in Rousse) (A., v.o.) :Panthéon, 5. (354-15-04). PANDORA (A., v.o.) : André Bazin, 13-

(337-74-39). LE PORT DE L'ANGOISSE (A., v.o.) : Action Christine, 6 (325-47-46). LE SEPTIÈME SCEAU (Suéd., v.o.) : Studio Bertrand, 7= ( 783-64-66).

SHINING (A., v.o.): Hautefeaille, 6 (633-79-38); George V, 8 (562-41-46); Pariassicas, 14 (320-30-19). – V.f.: Maxéville, 9 (770-72-86). TUEURS DE DAMES (A., v.o.) : Action

Ecoles, 5 ( 325-72-07). LA VIE EST BELLE (A. v.o.): 14-Juillet Parmasse, 6º (326-58-00). LE VOLEUR DE BICYCLETTE (IL. v.o.) : Acacias, 17. (764-97-83). VOYAGE AU BOUT DE L'ENFER (A.,

v.o.) (\*): Calypso, 17\* (380-30-11).

### MUSIQUE

Les concerts

MERCREDI 1"

Gavean, 20 h 30 : Ensemble orchestral de Paris (Ibert, Jolivet, Saint-Salle Pleyel, 20 h 30 : Orchestre de Paris, dir. E. Jochum (Weber, Schumann, Bee-

Erffee Salot-Etlenne-da-Mout, 21 h : Eo-

Egisse Salm-Lucine-ma-viout, 21 n : en-semble Bach de Paris, dir. : J. von Websky (Bach).

Ecole Alsacienne, 18 h 30 : L. Erpelding, M. Haniotis, G. Petit, M. Sendrez, R. Siegel (Berthelot, Sendrez, Caby...). Egise Saint-Jajien-le-Pauve, 21 h : Ca-merata de Versailles, dir. : A. du Closel (Prokofiev, Stravinski, Casanova...).

**JEUDI 2** Salle Pteyet, 20 h 30 : voir ls 1"; Salle Chopin-Pleyel, 12 h 30ct 15 h : Percus-sions (Ohana, Jolivet, Cage). Egine Saint-Etlenne-du-Mont, 21 h : Voir le 1".

Théâtre des Champs-Elysées, 20 h : Nouvel Orchestre philharmonique, dir. : Ch. Dmoit (Chabrier).

Cn. Dinoz (Chabrier).

Selle Gavens, 20 h 30: C. Hugomard-Roche (Bach, Schuzzam, Debussy...).

Selle Berlioz, 20 h 30: M. Kaneda (Mendelssohn, Albeniz, Beethoven): J.-M. Conquer, O. Reboul (Brahms, Schubert). Centre Mandapa, 20 h 30 : K. Son Gupta (musique de l'Inde du Nord).

VENDREDI 3 Centre Mandapa, 20 h 30 : Concert du Marais (chansons de la Renaissance). orboune, amphi Richelleu, 12 h 30 : En-semble Perceval, dir. : G. Robert (de la Halle).

Salle Cortot, 20 h 30 : M.-A. Domingo, J.-L. Jezequel (Fauré, Prokofiev, Tchat-kovski).; Quatuor de flûtes de Paris (Luypaerts, Mozart). Salle Gavess, 20 h 30 : R. Yassa.

SAMEDI 4

SAMELIA 4

Centre Mandapa, 20 h 30 : V. PatticKerovpyan (musique arménicane).

Safle Gaveza, 20 h 30 : F. Jacquinot (Lizzt,
Schumann, Brahms...).

Eglise Saint-Julien-le-Pasvre, 21 h : M.H. Huguel, B. Charbonnier, N. Rouille,
X. Cauhepe (Moulinie, Dunant de la
Bergerie, Vallet...).

Egise Saint-Merri, 21 h : F. Chaffiaud (Mozart, Schamann). La Ferge, 20 h 30 : A. Ebi (Scarlatti, Bec-thoven, Chopin...)

DIMANCHE 5 Egilse Saint-Merri 16 h : B. Meyer (Mozart, Bach...). Zant, Racel...).

Théâtre des Champs-Elysées, 17 h 45 : Orchestre des Concerts Pasdeloup, dir. :

Y.-P. Tortelier (Gershwin); 20 h 30 ;

P. Domingo, P. Wise.

Eglise Saint-Thomas-d'Aquia, 17 h 30 : D. De Rocij (Buxtehnde, Gibbons, Swee-

Lacernaire, 19 h 30 : Musique électro-acoustique. accestique.

Théâtre du Rond-Point, 11 h ; Trio à cordes de Paris, (Bach, Mozart). Saffe Cortot, 17 h: S. Ducrot, G. Meunier, V. Jourdan, L. Puig, I. Grandet, A.-L. Nathan, Ch. Boulier, Th. Girard, D. Fernand-Tealett, V. Poltz (Bartok, Brahms, Kresier...).

Rglise Saint-Julien-le-Pauvre, 20 h 45 : Ensemble vocal Sotto Voce (Mozart, Buxtehude, Telemann...).

Salle A.-Marchal, 20 h 45 : J.-N. Catrice, R. Onofrio. R. Onorno.

Eglise des Billettes, 10 h : M. Leclerc,
(Bruhns, Lublin, C.P.E., Bach...). 17 h :

Ph. Aiche, M. Maurer (Mozart, Bach,

Eglise Saint-Louis-des-Invalides, 17 h : Orchestre symphonique du Valdir.: B. May noni, Corelli).

Théâtre La Bruyère, 11 h : Eosemble La Bruyère (Vivaldi, Rossini, Ibert...). La Forge, 20 h 30 : J. Frisch, R. Truman (Mancini, Fontana, Van Eyek...).

LUNDI 6 Egline Saint-Julien-le-Pauvre, 20 h 45 : Voir le 5. Satie Gavean, 20 h 30 : M. de Valmalète

Centre Mandapa, 20 h 30 : S. Malagugini (musique italienne). Théâtre, 20 h 30 : G. Pludermacher (Schubert, Schumann, Ravel).

La Forge, 20 b 30 : Temo, musique du Kur-distan.

MARDI 7

Centre Mandapa, 20 h 30 : Chorale de Saint-Serge (chants monastiques orthozes). Saile Gavess, 20 h 30 : Orchestre de l'Ile-de-France.

de-France.

Egise Saint-Thomas-d'Aquia, 20 h 45:
Dormaneger Jugend Kantorei de Cologne, dir.: H. Max (Frescohaldi, Monteverdi, Schatz).

Théâtre des Champs-Elysées, 20 h 30: Orchestre national de France, dir.:
J. Conkon (Bernstein, Ravel, Berlioz).

Contra Bitantologie, 20 h 30: Teis Henry Centre Bösendorfer, 20 h 30 : Trio Henry (Brahms, Ravel, Sciortino...).

Egilse Salmt-Rock, 20 h 30 : Ensemble vo-cal Contrepoint, Ensemble Dardspus, dir.: O. Schneebeli (Bach). Salle Pleyel, 20 h 30: Ensemble orchestral de Paris, dir. : J.-P. Wallez (Beethoven, Mozart).

Fondation de l'Allemagne, 20 h 30 : G. Haase (Weill, Eissler). Chté internationale des Arts, 21 h : F. Boffard, M. Jimenez-Godoy.

Salle Rossini, 20 h 45: G. Audin, J.-M. Berrette, A. Boubey, G. Boulenger, D. Henry, D. Lodeon, A. Pondepeyre, D. Navia, S. Lancen (Bonneau, Lancen).

Rametagh, 20 h 30: Ensemble instrumental Espace Musique (Debussy, Hurel, Durville...). Espece | ville...).

La Forge, 20 h 30 : P. Ruby, R. Troman (Krüll, Takemissa, Berio...).

(3) = [E Création **ELS** du 3 au 15 février **ELS** COMEDIANTS

> Le Souffle Métro Crêteal-Préfecture

Place Salvador Allende Tél. 899.94.50

Jazz, pop, rock, folk

A. DEJAZET (887-97-34) (D.), 20 h 30; Tom Novembre AMERICAN CENTER (321-42-20), le 5,

à 16 h 30 : J.-L. Chautemps, J. di Donato, F. Jeanneau, Ph. Mate. BAINS-DOUCHES (887-34-40), le 2, à 21 h : Soirfe Woodstock

CASINO DE PARIS (874-26-22), le 4, à 21 b : Super Biton. CAVEAU DE LA HUCHETTE (326-

65-05), 21 h 30 : F. Guin Swing Quartet, CHAPELLE DES LOMBARDS (357-24-24) (D., L.), 22 h 30 : Ray Lema ; les 1°, 2, à 20 h 30 : Super Biton. CRYPTE SAINTE-AGNES (296-88-32),

les 3, 4, à 20 h 30 : Ch. de la Saussay, R. Troadec. DÉPOT-VENTE (624-33-33), 22 h 30, le 3 : Rockin Rebels ; le 4 : L. Allison, Ph.

DUNOIS (584-72-00), 20 h 30 ; les 3, 4, 5 ; F. Varis, D. Cravic. Y. Torchinsky, E. Dervieu ; le 6 : Top Model.

ESPACE BALARD, le 2, à 20 h : Kool and the Gang; le 3, à 20 h 30 : M. Dibango, P. Akendengue, Xalam. FAC DE DROIT, Grand Amphithéatre, le 2, à 2! h : Nina Simone. FORUM (297-53-47), 21 b, le 6 : les

Ablettes/Dogs : le 7 : De Kreuners/B. Reininge GALERIE A.-OUDIN (271-83-65), le 7, à 20 h 30 : D. Lazro. GEORGE KILLIAN'S TAVERN (354-

96-91), les 2, 3, 4, 3 22 h: Shamrock.

MANU MUSICALE (238-05-71), le 4, 3
20 h 30: M. Gowland, F. Rabaste,
J. Fiedler.

MÉCÈNE (271-33-41), 23 h.: mer., jeu.: Ph. Ribour, J.-P. Rebillard, S. Nossereau; ven.. sam., dim.: B. Few, J.-J. Avenel, O. Johnson; mar.: A. Shepard, L. Cugny, P. Maxield, Ph. Dallais.

MEMPHIS MELODY (329-60-73), mer... 23 h: J. Kahn, L. White, Sonya; jeudi, 23 h: M. Anconina; ven., 22 h: Y. Chelais; 24 h: Worthy; sam., 22 h: Y. Chelais; 24 h: A. Lauwman; dim. 23 h: A. Lauwman; lundi, 23 h: L. Rulka. NEW MORNING (523-51-41), 21 h 30, le 1º: G. Adams, Don Pullen; les 2, 3: Dee Dee Bridgewater; le 4 : Ghetto Blaster; le 6 : Max Reach; le 7 : M. Brown.

PHIL'ONE (776-44-26), les 2, 3, 4, à PETIT JOURNAL (326-28-59), 21 h: mer.: Cl. Tissendier Sextet; jeu.: Wa-tergate Seven + One; ven.: Preyssac Jazz Quintet; sam.: Cl. Guilhot; lun.: Alligator Jazz Band; mar.: la Velle.

PETIT OPPORTUN (236-01-36), 23 h : Chet Baker, M. Graillier, R. Del Fra. SAVOY (277-86-88), 21 h : les 1", 2, 3, 4 : J. Bardy, F. Chassagnite, A. Mattey, J.-Cl. Jony : les 6, 7 : G. Grignon, Ph. Bes-

SLOW CLUB (233-84-30) (D., L.), 21 h 30 : les le, 2, 7 : Cl. Luter ; les 3, 4 : J. Lacroix. SUNSET (261-46-60) (D., L.), 23 h : B. Richard, D. Grimaldi, F. Bourred D. Leloup, A. Illouz, F. Sicard (dera. le 4); à partir du 7: Ph. Macé, S. Lazarevitch, D. Pifarely, N. Fizman, F. Lai-

TWENTY ONE (260-40-51) (D.), 21 h: Trio Greg Hunter.
VIEILLE HERBE (321-33-01), le 2, à 20 h : G. Rickeboer, C. Delarivier.

Le music-hall

ATMOSPHERE (249-74-30) (D., L., Mar.), 20 h 30 : C. Zarcate; 23 h : Concerts clandestins.

BOBINO (322-74-84) (D. soir, L.), CENTRE MANDAPA (589-01-60), le 2 à 20 h 30 : Chants de l'Inde de nord; le 4 à 20 h 30 : Chants populaires d'Arménie; le 6 à 20 h 30 : S. Malagogini.

CITHEA (357-99-26), le 1º à 20 h 30 : Fescination; J., V., S., à 20 h 30 : Dorian Express; à 22 h : Boses et Guilleton. ESPACE CARDIN (266-17-30), le 7 à

20 h 30 : J. Villeret.

FONTAINE (874-82-34) (D. soir, L.),
20 h 15, dim. 17 h : P. Desproges. FORUM (297-53-47), 20 h 30 : le 1 c. Cuarteto Cedron/F. Marques; le 2, B. Lavilliers; le 3, Bolivia Manta/Illapu; le 4, Trio Mosalimi/Beytelmann/Cara-

GYMNASE (246-79-79) (D. soir, L.), 21 h. dim. 16 h 30 ; Fonz et Val.

LUCERNAIRE (544-57-34) (Mer., D.),
19 h 45: V. Duarte; le 5 à 19 h 30: Musique électro-acoustique.

MAISON DES AMANDIERS (201-56-65), les 1=, 2, 3, 4, 5 à 21 h : Ensemble Navasart. OLYMPIA (742-25-49) (L.), 20 h 30, dim. 17 h: F. Cabrel.

PALAIS DES CONGRES (758-13-73) (D. soir, L.), 21 h, dim. 16 h : Nana Mouskouri. PALAIS DES GLACES (607-49-93) (D. soir, L.) 20 h 30, dim 17 h : J. Edwards. SALLE DEBUSSY-PLEYEL (563-88-73), les 1 r. 2, 3 à 21 h : S. Marotto. STUDIO BERTRAND (783-64-66), J.,

ke 6). TAI TH. D'ESSAI (278-10-79), ke 4 à 15 h: T. Le Goff.
TROTTOIRS DE BUENOS-AIRES (260-44-41) (D., L.) 22 h : Car-rasco'h Trio. ZENITH, par de La Villette (501-80-12) (D. soir), 20 h 30, D. 16 h : Renaud (dern. le 5).

V., L. 20 h 30 : Marilyn je t'aime (dern.

La danse

AMERICAN CENTER (321-42-20), les 2, 4 à 21 h : A. Reid, S. Alexander, BASTILLE, (357-42-14), 21 h, dim. 17 h: Lolita and Co (dern. le 5).

CC de PABBAYE (354-30-75), les 3, 4, 5 à 20 h 30 : Echolalie Dance Group. THEATRE DE PARIS (280-09-30), (D. soir, L.), 20 h 30, dim. 15 h : Pilobo TH. DE LA PLAINE (250-15-65) (D. soir, L., Mar.), 20 h 30, dim. 17 h : Cie A-Dreyfus.

THL 18 (226-47-47), les 1°, 2, 3, 4, à 20 h, le 5 à 16 h : Ch. Delaporte, C. Borne, M.Carton; le 7 à 20 h : A. Denis, S. Hoizer; (D. soir, L) 22 h, dim. 18 h; R. Pook. TEMPLIERS (278-91-15) (D. soir, L.,

Mar.), 20 b 30, dim. 16 h 30 : Distorsion.

En VO: GEORGE V (70 mm) - PARNASSIENS (Dolby) - SAINT-MICHEL ACTION RIVE GAUCHE (Dolby) - FORUM HALLES (Dolby)

- En VF : PARAMOUNT OPÉRA (70 mm Dolby) — MAXEVILLE-IMAGES PARAMOUNT MONTPARNASSE (Dolby) - PARAMOUNT ORLEANS PARAMOUNT BASTILLE - PARAMOUNT GALAXIE CONVENTION SAINT-CHARLES - Studio PARLY 2 - 4 Temps LA DÉFENSE Belle Épine THIAIS (Dolby) - Artel NOGENT - Peramount LA VARENNE Flanades SARCELLES - Aviatic LE BOURGET - Gamma (Dolby) ARGENTEUIL 4 Perray SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS - Calypso VIRY-CHATILLON

C2L (Dolby) SAINT-GERMAIN SELECTION OFICIELLE AVORIAZ 84



VO (X LOUR STREET) MARIGNAN-CONCORDE PATHE • VO (X FOOLEY STREET) GAUMONT CONSEE VO GEORGE V - VO DOLGOUST STEED PARAMOUNT ODEON - VO MAUTEFEUILLE PATHE VO BIENVENUE MONTPARNASSE - VO [XI] (2015) SISSED | GAUMONT HALLES
VO [XI] (2015) SISSED | 14 JUILLET BEAUGRENELLE - VO 14 JUILLET BASTILLE - VO MAYFAIR PATHE VD PLR ST-JACQUES-VF BERLITZ-VF GAUMONT RICHELIEU-VF [X][DOLU-STREED] IMPERIAL PATHE WEPLER PATHE

WE DOWN STORED MONTPARMASSE PATHE - VF (X'HOULD STORED) WEPLER PATHE

WE (X'HOULD STORED) GAUMONT CONVENTION - VF (X'HOULD STORED) GAUMONT SUD

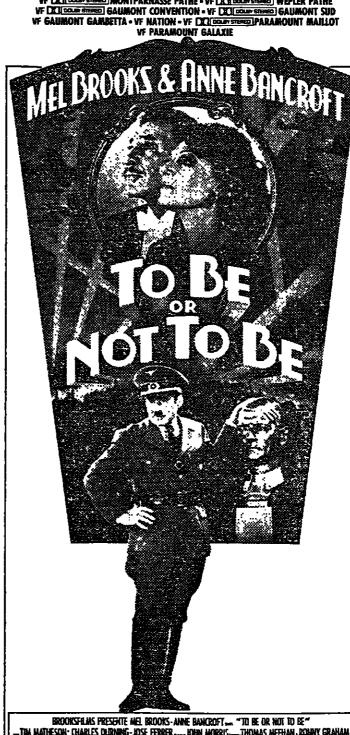

\_TBM MATNESON · CHARLES DURNING-JOSE FERRER .... JOHN MORRIS .... THOMAS MEEHAN . ROWNY GRAHAM \_\_\_\_HOWARD .EFFREY "= MEL BROOKS "= ALAM JOHNSON

W Descript on Treatment Challen file france - Driver for file 1-10-10-10 Descript VF : THIAIS Belle Epine • CHAMPIGNY Multicine Pathé • VERSAILLES Cyrano • ENGHIEN Français VELIZY 2 · GAUMONT OUEST · EVRY GOURGOUS · RUEIL Ariel · 9 DEFENSE-4 TEMPS

# COMMUNICATION

# Les débuts difficiles de la télévision par câble

Les deux mille heures de M. Schreiner

Un comité interministériel doit procéder aux derniers arbitrages avant le début des premières expériences de télévision par câble (1). Qu'il s'agisse du cement des réseaux ou des autorisations de services, le gouvernement doit concilier le réalisme commercial et les équilibres des grands secteurs de la communication (le Monde du 1º février). Une fois la situation juridique et économique échircie, le grand enjeu reste le développement des pro-

Le 23 avril 1983, lors de l'installation officielle de la mission TV câble qu'il préside, M. Bernard Schreiner, député socialiste des Yvelines, avait annoncé qu'il mettrait à la disposition des réseaux câblés deux mille heures de programmes. Neuf mois après, le pari est quasiment tenu. Deux mille heures : un nombre suffisant pour alimenter le canal thématique ou la télévidéothèque que les premiers réseaux mettront en service à côté des chaînes de télévision classiques ou étrangères.

Mais le chiffre était surtout un symbole. Il s'agissait de convaincre les sceptiques que le câble pouvait apporter des services spécifiques. Il fallait prouver qu'on pouvait dépasser les problèmes de droits d'auteur, contourner les contraintes économiques, lancer un véritable marché pour une industrie de programmes.

Certes, les produits ne sont pas nouveaux. La production originale se heurte encore à la faible rentabilité des réseaux existants (cent mille prises au maximum en 1984) et le fonds de soutien qui permettra de la developper vient à peine d'être mis en place. On trouvera dans les deux mille heures des émissions de télévison françaises et étrangères, des films, des documentaires pédagogiques ou industriels.

Du déjà vu pour certains sans doute, mais rien n'empêche de faire du neuf avec de l'ancien. Le câble permet de reprogrammer ces documents, de les organiser en séries thématiques, de les rassembler dans des banques d'images consultables à volonté, de les lier avec des productions ou des débats locaux. Il faut travailler l'emballage, le - packaqui nous envient ce patrimoine audiovisuel et s'étonnent qu'il soit si peu exploité.

Ce n'est pas le travail de la mission TV câble ». Ce n'est pas elle qui a choisi les deux mille heures; elle n'en assure ni l'achat ni la distribution. Son rôle se borne à savoriser le démarrage de la télévision par câble et non à monopoliser sa programmation, ce qui fausserait d'emblée le marché. La mission fournira aux réseaux câblés un catalogue infor-

#### Simulation de scénarios

Décidément, la société Media Marketing International (MMI) fait parler d'elle. Cette petite entreprise qui s'est lancée, il y a deux ans, dans le marketing de programmes et produit pour TF 1 des émissions sur la vidéo et la micro-informazique a réalisé une des pièces maîtresses de l'action de la mission «TV câble». «Visucâble», ce modèle de simulation informatique, balise le marché pour les investisseurs potentiels.

Il suffit d'entrer dans la machine les grandes variables (nombre de réseaux, d'abonnés, d'heures diffusées, de régies, etc.) pour dessiner des scénarios de croissance du câble. A partir de là, Visucâble calcule les charges variables des régies de distribution, puis les coûts unitaires de la fourniture de programmes par abonné et par mois, ou encore par heure et par abonné. Le scénario «plancher» prend en compte, pour 1984. 5 réseaux, 20000 abonnés, 10 régies de distribution et 2000 heures de programmes. Il aboutit, en 1988, à 50 réseaux, 480 000 abonnés, 8 000 heures de programmes et 25 régies.

Compte tenu des recettes des réseaux câblés (100 à 120 F par abonné) et de leurs charges (location du réseau aux PTT, autres programmes, etc.), la rémunération des producteurs de programmes par les régies ne devrait pas excéder 5 centimes par heure et par abonné au départ, pour croître lentement jusqu'à 15 centimes par heure et par abonné. Convenablement aidées, les régies de distribution devraient atteindre leur seuil de rentabilité dans deux ou trois ans. Ce n'est qu'un scénario parmi d'autres, mais il indique bien à quel point le développe ment d'une industrie de prorisque d'être long et

JEAN-FRANÇOIS LACAN matisé consultable à partir de terminaux Minitel et proposera, le cas échéant, des grilles-types de pro-grammation. Son veritable travail se situe en amont, dans la constitution

#### L'effort des chaînes publiques

de régies de distribution.

Depuis neuf mois, les collaborateurs de M. Schreiner ont incité des entreprises à investir sur ce nouveau marché, à rassembler des produits, en acquérir les droits, bâtir des catalogues cohérents, transférer les films sur support vidéo et en faire des

Dans ce domaine, l'initiative est risquée car sa rentabilité dépend d'un grand nombre d'inconnues. Quel sera le rythme de développement des réseaux câblés ? Quel sera le nombre réel d'abonnés ? Combien d'heures seront-elles diffusées? Quelle rémunération attendre d'un marché naissant? Une étude confiée à Media Marketing International a permis de constituer un modèle de simulation informatique (voir encadré). Les différents scénarios de croissance rendent plus facile le calcul des charges des régies de distribution et d'établir un compte d'exploitation prévisionnel pour quatre ans.

Rassurés, un certain nombre de partenaires envisagent aujourd'hui de jouer le jeu. Les chaînes publiques de télévision tout d'abord, qui possèdent un patrimoine évident. Antenne 2 a constitué une filiale : Eva II. TF 1 et FR 3 étudient la leur. Chacune des sociétés pourrait apporter cent heures de programmes. L'Institut national de la communication audiovisuelle (INA), qui gère les archives de la télévision, propose cinq cents heures La mission encourage le Centre national de documentation pédagogique et le CNRS à s'associer autour d'une régie de programmes

#### Un compromis avec les auteurs

éducatifs et scientifiques d'une cin-

quantaine d'heures.

D'autres 1 sur le sport et la santé. Mais les négociations vont aussi bon train avec le secteur privé. Plusieurs sociétés ont présenté des catalogues autour de programmes pour la jeunesse ou de chaînes musicales. Des cinémathèques d'entreprise sont décidées à tester leurs documentaires sur ce nouveau moyen de diffusion. Au total, ces régies thématiques pourraient proposer plus de deux cents heures de programmes.

La mission voudrait les compléter avec quatre cents heures de cinéma. Les professionnels, intéresses, étudient ce nouveau marché avec prudence en surveillant les futurs cahiers des charges et l'évolution de Canal-Plus, la quatrième chaîne payante. Mais on sait que Gaumont déjà des projets sur les réseaux de Biarritz et de Paris. Les éditeurs vidéo, qui disposent de catalogues et d'une expérience commerciale et technique, sont des partenaires privilégiés du câble. La mission traite déjà avec Cinéthèque, qui édite une importante sélection de films classiques et des séries culturelles de grande qualité.

Enfin, il y a le - tiers secteur .. ces producteurs vidéo indépendants, souvent associatifs, qui réalisent depuis dix ans des produits parfois intéressants, sans grands débouchés dans les médias classiques. Le centre vidéo de Montbéliard, où se tien-

 Stage Journalistes en Europe
 1984-1985. – L'Association Journalistes en Europe organise, pour la on-zième année consécutive, un stage ouvert aux journalistes de tous les continents, leur permettant de découvrir l'Europe ou d'en approfondir leur connaissance. Ce stage de huit mois s'adresse aux journalistes de vingt-cinq à trente-cinq ans qui ont au moins quatre années d'expérience et possèdent une bonne connaissance préalable de l'anglais et du français. Les inscriptions seront closes le 10 mars 1984.

★ S'adresser au CFPJ, 33, rue du Louvre, 75002 Paris. Tél.: 508-86-71 (demander Guillemette Teissier

 Le lancement de - Grands écrivains -. - Le premier numéro de Grands écrivains, nouvel hebdomadaire lancé par le groupe Hachette-Filipacchi le 16 janvier et couplé avec le livre Eugénie Gran-des de Balzac, a été diffusé, selon la direction du groupe, 350 000 exemplaires (sur les 700 000 du premier tirage). De même source, on indique que Chéri. de Colette, lancé le samedi 28 janvier. • part très bien •.

dra en mars prochain un marché international de la vidéo indépendante, constitue déjà un pôle de dif-fusion. Vidéo-Ciné-Troc à Paris et d'autres « collectifs » régionaux sont prêts à associer leurs efforts.

La liste n'est pas limitative. La mission estime que le marché peut supporter entre vingt et vingt-cinq régies de distribution. Pour aider ces initiatives, M. Bernard Schreiner dispose d'un budget de 13 millions de francs, distribué sous forme d'avances remboursables. Les régies réduisent de 20 % leurs prix de vente aux réseaux jusqu'à concur-rence de l'aide de la mission. Un système qui permet de ne pas subvener dans le vide mais de lier l'aide à la disponibilité réelle des

Par ailleurs, la mission TV câble a négocié avec les organismes de droits d'auteur un compromis pour cette année de démarrage. Les ayant droits contribuent au lancement de la télévision par câble en se contentant d'un franc symbolique et de l'organisation d'une concertation permanente sur la création et sa rémunération. Un beau geste qui libère le câble d'une lourde hypothèque. Mais il y a fort à parier que les organismes de droits d'auteur - qui reçoivent chaque année 4 % du budget des chaînes - seront très vigi-lants sur le développement des nouveaux réscaux.

Dans quelques semaines, l'ensemble de ces négociations aura abouti, et M. Schreiner disposera de ses deux mille heures. Il n'en oublie pas pour autant la création originale, son véritable objectif, et lui consacre cette année 8 millions de francs. La mission aide déjà de nombreux projets privés. Elle tente aussi de convaincre les organisateurs de spectacles, les clubs sportifs de participer à la programmation du câble. Les stations régionales de FR 3 commencent, elles aussi, à se mobiliser FR 3 Lorraine propose des matinées sur le réseau de Metz, et FR 3 Aquitaine un magazine d'informations locales sur celui de Biarritz.

Petit à petit, le câble cesse d'être uniquement un grand projet indus-triel pour devenir un service de télévision. Les premières expériences de préfiguration, prévues pour le prin-temps, permettront de juger sur pièce. Sur la ligne de départ : L'Isled'Abeau, Metz, Evry, Grenobie-

(1) Prévu le 2 février, ce comité a été reporté – d'une semaine vraisemblable-ment – en raison de l'absence du ministre de l'intérieur et de la décentralisa-

## Les régions parlent aux régions...

Mais qui regarde la télévision à une heure pareille? Minuit moins le quart? Et même 11 heures... Il faut tenir! Attendre toute une soirée, les yeux clignotants, les paupières en lutte contre un sommeil définitif, pour voir une petite émission de dix minutes à peine, c'est dur.

Une bonne idée pourtant. La troisième chaîne, qui a commencé sa régionalisation en donnant un peu plus d'autonomie à chacune des régions pour qu'elles programment comme bon leur semble des émissions (en partie) fabriquées par ellesmêmes, a eu l'idée très sage de ne pas en rester là. C'est bien, la ille, mais on arrive vite au repli. Une fois par mois, pendant une semaine, une région parlera tous les soirs d'elle-même aux autres. Une «remontée» du bas vers le haut. Fabriqué par les bureaux régionaux d'information, ce mini-magazine d'information - qui a pris le titre pas très imaginatif de « Parole de régions » se développe autour d'un thème, comme un feuilleton.

Depuis lundi, la région Rhône-Alpes-Auvergne (rédactions de Lyon, Grenoble et Clermont-Ferrand, avec la collaboration de celle de Soir 3) a ouvert le genre en nous parlant de la montagne sous tous ses aspects. Les Jeux olympiques (faut-il les faire à Grenoble ou à Chamonix?). l'envers d'une station de ski (le damage, les pisteurs), les problèmes de la vie quotidienne (les transports, la collecte du lait, le facteur, le médecin), les industries du ski et les nouvelles technologies, chaque jour un reportage. On a vu, l'esprit déjà un peu engourdi, celui d'hier, avec ces images au raienti de la neige soufflée silencieusement dans la nuit, du beau travail de caméra.

CATHERINE HUMBLOT.

## Mercredi 1er février

PREMIÈRE CHAINE : TF 1

20 h 35 Feuilleton : Dallas.

Coup bas, coups de pied, la « famille » Ewing se déchire

allègement.

21 h 25 Saga.

Magazine des sciences, de M. Tréguer.

Magazine de Michel Trèguer prend un nouveau Le magazine de Michel Trèguer prend un nouveau le visage, il change d'horaire et de durée, s'ouvre à tout le visage, il change d'horaire et des connaissances : de leurs champ de la connaissance - des connaissances : de leurs champ de la connaissance : de leurs champ de la connaissance : il utilise, si besoin histoires, applications, résonances ; il utilise, si besoin à est, mise en scène et comédiens. Une émission à est, mise en scène et comédiens. Une émission à est, mise en scène qui parle de choses réputées difficiles de manière imaginative.

ficiles de manière imaginative. 22 h 55 Les grandes expositions : Raphaēl et l'art français. Deuxième partie par J. Plassis. L'Influence de Raphael aux dix-huitième et dix-acuvième siècles.

#### 22 h 25 Journal. DEUXIÈME CHAINE: A2

20 h 35 Sárie: Aéroport: Le ciel et le feu.

Proposé par la communauté des télévisions francophones et la télévision suisse romande. Scénario D. Gouverneur, réal R. Burckhardt.

6 septembre 1970. Des commandos du FLP désoument 6 septembre 1970. Des commandos du FLP désoument

6 septembre 1970. Des commandos du FLP détournent quatre long-courriers sur un désert de la Jordanie. L'opération vise à forcer l'attention du monde sur le drame que représente pour un peuple son exclusion de la scène politique. Les cent cinquante-cinq occupants du DC-8 se trouvent brusquement confrontés aux fedayins. Après une semaine, quelques otages disséminés découvent les réalités de cette guerre. Le scénario de ce film est familé sur les témolymanes recueillis autorés des est fondé sur les témolgnages recueillis auprès des cieurs de cette aventure.

n 30 Ginema-Carennas.

Magazine de M. Boujut, A. Andreu et Cl. Ventura.

Pour la première fois, l'équipe de « Cinéma-cinémas »

consacre une émission entière à un cinéaste, à l'occasion

le la constitue de l'Albert de cine filme d'Albert

de la constitue de l'Albert de cine filme d'Albert consucre une emission entiere a un cineasie, a i occasion de la sortie prochaîne à Paris de cinq films d'Alfred Hitchcock. On fait confiance, ce magazine est toujours

20 h 35 Portrait : Elia Kazan, outsider.

17 h 12 Belle et Sébastien (dessin animé). 18 h 30 Vie régionale. 18 h 66 Gil et Julie.

h 55 Cinéma-cinémas.

un plaisir fin.
22 h 65 Journal.

TROISIÈME CHAINE: FR3

D'A. Tresgot et M. Ciment. Sélectionné au Festival international du film, section

• Un certain regard • en 1982. Dirigé par Amée Tresgol et photographié par Michel Brault, Elia Karan a été filmé sur une période de trois semaines à New-York, à Long-Island et dans le Connecticut. Le réalisateur discute avec Michel Ciment des diverses étapes de sa carcule avec Michel Ciment des diverses étapes de sa carcule pour lui ses deux épouses, Molly à abord, puissenté pour lui ses deux épouses, Molly à abord, puissenté pour lui ses deux épouses, Molly à abord, puissenté pour lui ses deux épouses, Molly à abord, puissenté pour lui ses deux épouses, molly à abord, puissenté pour lui ses deux épouses, molly à abord, puissenté pour lui ses deux épouses, molly à abord, puissenté pour lui ses deux épouses, molly à abord, passionné et la la la comme la companie de la comme de la comme

n 20 Journal. h 45 Feuilleton: Exil. De R. Müller et E. Günther, d'après L. Feuchtwanger. Réal. E. Günther, avec K. Löwitsch, L. Martini, 21 h 25 Journal.

Cinquième épisode. Le complot tramé contre le journal

Cinquième épisode. Le complot tramé contre le journal
Pariser Nachrichten commence à porter ses fruits.

22 h 40 Parole de régione.

Ambitions, projets de FR 3 Rhône-Alpes-Auvergné, sur
le thème de la montagne, l'isolement en moyanne montagne (vie au quotidien, école, transports, élevage...)

22 h 50 Prélude à la nuit.

Suite liturgique, d'A. Jolivet, par les Solistes de Marseille, dir. D. Erlik.

#### FR 3 PARIS ILE-DE-FRANCE

17 h 5 Dans les mains du magicien.

18 h 5 Remart (d'après le Roman de Renart).

Informations.

19 h 35 Fortune.
19 h 50 Le tour du monde en quetre vingts jours.

#### FRANCE-CULTURE

19 h 30 Perspectives scientifiques : linguistiques famus-

riques.

La belle ceure: Elektra, de R. Stranss. Naits magnétiques.

#### FRANCE-MUSIQUE

20 h 30 Concert: Musique pour violon et orchestre, « Lio-beszauber », musique pour orchestre de Stephan, par l'Orchestre symphonique de la radio de Berlin, dir. H. Zender, soi. H. Mailer, D. Fischer-Dieskan.

21 h 36 Cycle accessmatique. 22 h 36 Fréquence de unit : La musique et le corps.

#### Jeudi 2 février

#### PREMIÈRE CHAINE: TF1 11 h 20 Vision plus.

Les rendez-vous d'Annik 12 h 12 h 30 Atout cosur.

Journal.

13 h 45 Objectif santé : Surveillance gynécologique. 13 h 55 Série: Jo Gaillard. 14 h 50 Les choses du jeudi (ct à 15 h 55).

16 h 30 Quarté en direct de Vincennes. 16 h 30 Images d'histoire. Les chasseurs alpina.

17 h

Croque vacances. Feuilleton : Le neveu d'Amérique.

18 h 15 Le village dans les nuages.
18 h 40 Variétoscope.
18 h 55 7 heures moins 5.

19 h

19 h 15 Emissions région h 40 Les petits dr

19 n 40 Les peuts droies.
20 h Journal.
20 h 35 Feuilleton: La chambre des dames.
20 h 36 Feuilleton: La chambre des dames.
20 près le roman de J. Bourin, adaptation F. Verny, réalisation Y. Andrei, avec H. Virlojeux, M. Vlady. Plus de dix ans ont passé, mais Etienne pense toujours à Mathilde malgré leur séparation.

h 35 L'enjeu. Magazine économique de F. de Closets, E. de La Taille 21

On trouvera dorénavant régulièrement - le pren On trouvera dorénavant régulièrement — le premier jeudi de chaque mois — autour de 21 h 30 cet excellent magazine, qui traite de l'économie sous toutes ses formes. Cette semaine : la griffe de la fortune; Roger Godino, chercheur d'or blanc; Hollande, les fonctionnaires au pain sec; quand les immigrés réussissent; ardoises, le match France-Espagne; les caricalures.

22 h 50 Histoires naturelles : La passion du

sandre. Emission d'E. Lalou, L. Barrère et J.-P. Fleury. Un poisson chasseur venu de Hongrie : le sandre. 23 h 30 Journal.

#### **DEUXIÈME CHAINE: A2**

10 h 30 ANTIOPE. Journal (et à 12 h 45).

12 h 10 Jeu : L'académie des neuf. 13 h 35 Feuilleton : Les amours romantique

13 h 50 Aujourd'hui la vie. Le comédien Francis Huster.

14 h 55 Cinéma : Relaxe-toi chérie. Film français de J. Boyer (1964), avec Fernandel, S. Milo, J.-P. Marielle, Y. Clech, J. Lefebvre

(N. Redif.). La femme d'un notable de province découvre la psychanaiyse au cours d'une conférence. Persuadée que son mari est atteint d'un complexe, elle cherche à le défouler. D'après une pièce de Boulevard de Jean Bernard-Luc. La satire ne va pas très loin. 16 h 35 Magazine : Un temps pour tout.

18 h 30 C'est la vie.

18 h 50 Jeu : Des chiffres et des lettres.

19 h 10 D'accord, pas d'accord (INC).

15 Emissions régionales.

19 h 40 Expression directe.

La FEN (Fédération de l'éducation nationale) et l'Assemblée permanente des chambres de métiers.

2U n Journal.

20 h 35 Série: Marco Polo.
De D. Butler, V. Lavella et G. Montaldo. Avec K. Marshall, A. Picolo, T. Vogel...

Dixième épisode d'un feuilleton qui se situe dans le Japon aucien. Complots, enlèvements, aventures.

21 h 30 Résistances.

h 30 Résistances. Magazine des droits de l'homme, de Bernard Langlois. Quaire ans de résistance en Afghanistan (un document

tourné à 15 kilomètres de la frontière soniétique, une rétrospective de quatre ans de guérille et un reportage sur un camp au Pakistan). Salvador (les aveux d'un tortionnaire). Argentine (à l'heure où s'établit publiquement le bilan de la dictature militaire). Philippines (le régime de Marcos menacé de l'Intérieur). Opération Handicap international (le travail d'un association française dans les comps de réfugiés de Thailande).

#### TROISIÈME CHAINE : FR 3

17 h Télévision régionale.

Programmes autonomes des douze régions.
19 h 55 Dessin animé : Inspecteur Gadget.

19 h 55 Dessan ameter 20 h 5 Les joux.
20 h 5 Crisérus 16: la Fêta.
Scénario E. Le Hung. Adapi. J. Jaquine. Réal. E. le Hung. Avec E. Bouix, D. Sauvegrain.
De l'hôpital où elle affronte la mort. Zita écrit à son mart Antoine. Ses lettres forment un cautrepoint à l'aventure qu'Antoine noue avec une autre femme dans l'aventure qu'Antoine noue avec une autre femme dans l'aventure sans lendemain.

l'effervescence d'une fête. Aventure sans lendemain, celle-ci repartira avec son fiancé. Confrontation de morales, de personnages, de milieux différents.

22 h Journal.
22 h 20 Parole de régions.
Ambitions, projets de FR 3 Rhône-Alpes-Auvergne.
22 h 30 Prélude à la nuit.
Quatuor en la mineur, de F. Schubert, par le Quatuor

#### FR 3 PARIS ILE-DE-FRANCE

17 h 06 Dans les mains du magicien. 17 h 12 Bilitis au bar oriental. 17 h 27 Pierre Luccin racomte : Le petit drôle.

17 h 40 Nom de famille : Malakoff. 18 h 08 Feuilleton : Dynasty. 18 h 55 Gil et Julie. . Informations

19 h 35 Bois d'ébène. 19 h 50 Dessin animé : Le Tour du monde en quatre-vingts jours.

FRANCE-CULTURE 14 h Sons. 14 h 5 Un livre, des voix : « Love boat » de F.S. Fitzge-

raid.

14 h 47 Les après-midi de France-Culture: Têtes chercheuses à Villeurbanne; à 15 h 20, débat; médocine d'urgence, la médocine de catastrophe; à 16 h, reportage: vers un nouvean cirque?; à 17 h, Raison d'être.

18 h 30 Feuilleton: les Ethiopiques.

19 h 25 Jazz à l'ancienne.

19 h 30 Les progrès de la biologie et de la médocine.

20 h Nouveau répertoire dramatique: « Portrait de famille », de D. Boual; avec R. Sailk, R. Leduc, C. Arditi.

C. Arditi.

#### FRANCE-MUSIQUE

Le royanme de la musique. 35 Jazz: les aventures de Sydney Bechet.

13 h Concours international de guitare.
13 h 30 Poissons d'or.

14 h 4 Musique légère.
14 h 30 D'une oreille à l'autre : œuvres de Chopin, Dow-land, Xenakis, Mahler.

17 h 5 Repères contemporains : J.-P. Holstein. 18 h L'amprèva.
19 h 5 Concert : avec le Quartette du pianiste J.-M. Ribis,

de Tours, et le Tontos Quartette de Toulouse.

Le Cancert (en direct du Théâtre des ChampsElysées): « le Roi malgré lui», de Chabrier, par le
Nouvel Orchestra philharmonique et les chemes de

Nouvel Orchestre philharmonique et les chœurs de Radio-France, dir. C. Dutoit, chef des chœurs, J. Jonineau, chef de chant M. Paubon... Fréquence de muit : Corps, accords.

ATTENTION, **44 MILLIONS D'YEUX VONT** LIRE CETTE ANNONCE

APPELEZ TÉLÉPRESSE 720.71.89

ا مكذا من الله صل

les ordres de s dans les ly A John Brown Comments of Brown A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

2121 THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE

150

THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE Complaints

in the desirable to 100 THE PROPERTY. to the second of the

THE RESERVE STATES minutes and the second of the -A PROPERTY MAN A SATE OF BELLEVIOR 31 AND 17 19 19 19 The Asset of the same TANK NA 機構 200 年上 東京 編集 LANGE AND COMPANY OF

The Art of the Atlanta STANGE SEL SE Mariner with the same and the same THE WHOLE SHEET LIEU GERT FRANCISCO A 20 page . # 30 California St. 2 Comments ALL DESIGNATION AND ASSESSED. the a paint of the Mary that he was DE PORTE THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO DESCRIPTIONS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON N

marining and page the page Market for the state of the Francisco Maria to being militaries and the - A PARTIE OF THE PARTY NAMED IN A COMPANY OF THE PARTY OF THE P THE PART WAS ARREST ALTERNATION OF THE PARTY OF

ilvaell supen**eur des un** 

िक्षातुम् । जन्म । १९५० व्यक्ति । स्टब्स्

State of the state

The second second

ing and the second section of the second section of the second second section of the second s

The state of the state

The second second

2 2 22 1.7 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2

The same of the sa

A Company of the street of the state

a Maria

Section 2

The second

A Land Company Company

All of Australia relation

TANGLAIS

DSE N. SI

- 45 Gr 4

The same of the sa

( E

22.

See James

Mary Sales

Section 2

~

E. ...

(a)

A B COMMON Contract State of the Contract of TTO 18 大二十二十二十二十二 well the state of the state of In the state of AND HARMS STATE in is the filter of the THE PERSON NAMED IN THE NEW YEAR .. the Spiece Willy ----· - -

Same beine Die Eine · 产品的 TACABLE S T. 4. CAS 海口 副海 盛日

The same state of the

Company and April 1986 MATERIAL PROPERTY. ner Court House THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IN COLUMN TO THE PARTY NAMED IN COLUMN TO THE 经保险股份 大型 大型 THE PART WHEN The state of the state of 

with a first that MINISTER BY ---

RELIGI les et an l

A LITTAGE

No Estate Alle Frank in bid SHOW THE en princip

-The Table

-# 4500mm up

Sandra Grand In the Control of the Control of Control o

A Secretary Secretary

Bear Est

ANNE A TOP OF THE PERSON OF TH

Ed Complete Services

The state of the s

FA Likes 14

ALDE-FRANCE

The School of Program

ther is made on quarters

Control Charles

The same of the sa

ELAN TRANS

The state of the s

THE STATE OF STATE OF

10 Mar. 11.

Photos Photosolo

M. Marier, 11 1

## Les ordres de grève ont été bien suivis dans les lycées et les collèges

Le mot d'ordre de grève nationale lancé mardi 31 janvier par quaire syndicat d'ensei-gnants, mensures de la Fédération de l'éduca-tion nationale (FEN), dans les collèges et lycées a été bien suivi. Selon le Syndicat nationai des enseignements de second degré (SNES), 65 % à 75 % des professeurs ont cessé le travail, cette proportion atteignant 70 % à 85 % chez les surveillants. De sou côté, le Syndicat national des instituteurs et professeurs de

مكنامن الأعل

collèges (SNI-PEGC) estime à plus de 70 % le taux de grévistes parmi les senis PEGC.

Les pointages effectués par le ministère de Péducation nationale dans les vingt-six académies métropolitaines foat état de 51,81 % de grévistes chez les personnels de surveillance et de 43,96 % parmi les enseignants. Chez ces derniers, le mouvement a été plus important dans les collèges (53,19 %) que dans les lycées (43,68 %) et les lycées d'enseignement professionnel (28,44 %). Plusieurs manifestations ont été organisées, à Marseille, Lyon et Paris notamment, parfois avec la participation de sections du SGEN-CFDT qui ne s'était pas associés à la grève au plan national. A Paris, quelque trois mille personnes ont ainsi défilé de la Bastille à la place du Palais-Royal en scandant notamment «Savary, Mitterrand, des

## Complainte à « Georges-Brassens »

Soixante-dix pour cent de gré-vistes. Le lycée et le collège Georges-Brassens de Villeneuvele-Roi (Val-de-Marne) n'avaient jamais counu parcille mobilisation de-puis l'arrivée de la gauche au

Dès 9 heures, le matin du mardi 31 janvier, ils sont une quinzaine sur le pied de guerre, réunis dans la salle des professeurs. Debors, le parking à vélos reste vide. La phipart des élèves ont préféré rester chez eux bien que l'accueil et la restauration soient assurés. Le silence qui enveloppe les bâtiments de béton brut n'est troublé que par le vacarme des avions qui se posent un peu plus loin, sur les pistes d'Orly. Dans les classes, seize des quarante-huit professeurs de service ont choisi, mal-gré tout, de travailler.

Certifiée d'allemand, une nongréviste explique qu'elle n'a pas « l'intention d'offrir une journée de salaire au gouvernement ». Pour des motifs bien différents, une de ses collègues, syndiquée au SGEN-CFDT, ne suit pas non plus la grève. Elle a déjà cessé le travail une semaine plus tôt et ne veut pas pénaliser ses élèves qui préparent le bacca-iauréat ; car « Georges-Brassens », ses mille élèves et ses quatrevingt-cinq professeurs ont une grève d'avance. L'établissement s'est mobilisé dès le 24 janvier après l'an-nonce par le rectorat de Créteil d'une suppressions d'heures pour l'année prochaine, en application du n mode de répartition des dotations à la rentrée 1984. Au total, trois enseignants du collège et quatre du lycée doivent être mutés dans d'autres départements de l'Île-de-France moins bien dotés que le

La grande majorité des professeurs ont trouvé dans la situation locale un motif déterminant pour reprendre les mots d'ordre nationaux. Les transferts d'heures vers d'autres établissements signifient pour eux alourdissement des effectifs, suppression des heures de soutien au collège et impossibilité de dédoubler les classes en physique ou en éducation manuelle et technique.

Lundi, une agrégée d'anglais a reçu son avis de mutation, comme six de ses collègues. Après neuf années passées à Georges-Brassens, elle doit être affectée, à la rentrée, quelque part en Seino-et-Marne. La partities de cette désire la la contraction de la contract brutalité de cette décision la révolte et lui donne l'impression de sortir tout droit d'un « mécanisme aveugle . dont elle s'estime victime. Parce que « le métier d'enseignant se dégrade » et qu'on ne peut rester sereine en travaillant à 100 kilomètres de chez soi, elle fait grève.

Antrefois adhérente au SNES. elle a quitté ce syndicat pour manifester son indépendance et parce qu'elle ne supporte plus « le décalage entre les discours gouverne-mentaux sur la priorité à l'enseignement et les moyens réels de l'éducation nationale ». Même sur le plan pédagogique, elle a perdu son enthousiasme, jurant qu'elle ne tenterait plus aucune expérimenta-tion tant font défaut, selon elle, les soutiens matériels.

## Découragement, épuisement, les Les résultats des élections

au Conseil supérieur des universités

les universitaires par des élections. Les 4 et 5 janvier ont en effet en lien les élections an Conseil supérieur des universités (CSU), le nouvel organisme chargé de gérer les car-rières des enseignants chercheurs du supérieur. Elections importantes, à un moment où la question des carrières, des promotions, du passage d'un corps à un autre, mobilise les ques aussi car, depuis quelques mois, le débat sur la place et le rôle des syndicats agite les universités.

L'analyse des résultats est peu aisée car les cent quatre-vingt qua-tre scrutins organisés par discipline devaient permettre la désignation de mille cent seize représentants. répartis dans deux collèges : le collège A, regroupant les professeurs et mels chercheurs assimilés: le collège B, comprenant les maîtresassistants et les assistants. La multiplicité des listes, et notamment l'importance des listes «divers», en général conduites par des enseignants spécialistes connus dans leur discipline, si elles rendent compte de la diversité de ce milieu, empêchent les conclusions hâtives. De plus, l'importance d'un enseignant, sa recomaissance par des pairs, comptent parfois plus que son apparte-nance ou non à un syndicat. Enfin, le scrutin de liste à la proportionnelle avec panachage possible et réparti-tion au plus fort reste ne favorise pas la comprabilisation. La lecture des résultats permet toutefois de formuler quelques observations.

 L'abstention a été assez élevée, surtont dans le collège B. Pour 33 175 inscrits (9 692 dans le colège A et 23 483 dans le collège B), il ny a en que 17 676 votants. La participation a atteint 66 % dans le collège A et 48 % dans le collège B. C'est un phénomène déjà observé lors des élections universitaires ainsi qu'an moment des premières élec-tions au Comité technique paritaire.

• Deuxième constatation : les histes dites syndicales, présentées par des organisations proches de la majorité (SNESUP-FEN et SGEN-CFDT) témoignent de leur repré-sentativité. Cela est surtout vérifié

Se perfectionner, ou apprendre le langue est pos LES COURS D'ANGLAIS DE LA BBC

avac applications on françai Documentation gratuite : .-EDITIONS DISQUES BBCM 8, rue de Barri - 75008 Paris

dans le collège B où le SNESUP obtient 41 % des sièges et le SGEN 19 %. Cependant, dans le collège A, celui des professeurs, malgré les cri-tiques nombreuses formulées au premier trimestre à l'encontre du rûle de ces syndicats, ils obtiennent 20 % des sièges. La Fédération des syndicats autonomes de l'enseignement et de la recherche, proche de l'opposi-tion, apparaît, avec 18 % des sièges dans ce collège, comme le vaincu de ces élections. Même dans le groupe I (disciplines juridiques, économiques et politiques), la puissance du syndicat autonome est contestée. Par le jeu du panachage, beaucoup des membres du syndicat, engagés politiquement, ont été éliminés.

#### Victoire des « divers »

Enfin, l'intérêt de ce scrutin résidait dans le nombre de sièges obtenus par les listes présentées par l'association Qualité de la science française, animée par M. Laurent Schwartz. Malgré le soutien apporté par l'Association universitaire pour l'entente et la liberté (AUPEL), les amis de M. Schwartz n'ont pu présenter qu'un nombre limité de listes, essentiellement dans les secteurs mathématiques et informatique. Ces listes obtiennent 13 % des sièges dans le collège A et 4 % dans le collège B.

En définitive, les vainqueurs de ces élections restent les listes classées « divers » par le ministère, qui obtienment près de la moitié des sièges dans le collège des profes-

#### RELIGION

#### Mgr O'Connor est nommé archevêque de New-York

Jean-Paul II a nommé, le 31 janvier, Mgr John O'Connor à la tête de l'archevêché de New-York, que le décès du cardinal Terence J. Cooke, en octobre 1983, avait laissé

[Mgr O'Connor, qui dirigenit jusqu'à présent le diocèse de Scrunton (Pennsylvanie), est âgé de soixante-quatre aus. Il a été responsable des summiniers militaires de la marine américaine. A ce titre, Il a collaboré avec Mgr Cooke, alors vicaire général apprès des forces armées.

Le nouvel archevêque de New-York a fait partie da groupe des cinq évêques chargés de rédiger, en 1982, une lettre storale sur l'arme nucléaire qui preneit position contre un usage préven de cette arme.

mots reviennent souvent dans la conversation de tous les grévistes, laissant en arrière-plan les revendications sur les horaires et la rénovation des collèges posées par les syn-dicats appeiant à la grève, chacun à

#### A-coups

- On saupoudre les crédits pour les établissements expérimentaux tandis que globalement le système éducatif continue de fonctionner à l'économie », se plaint une adhérente du SNES. Une tentative d'alphabétisation des élèves de sixième en situation d'échec, opérée voici deux ans, a fait long feu - faute de moyens », provoquant amertume et désillusion parmi ceux des professeurs qui avaient accepte d'y consacrer beaucoup d'énergie. La responsable de la section SNES s'interroge : « Comment peut-on parler de démocratisation de l'enseignement lorsqu'on pratique une telle politique malthusienne?

Pourtant, parmi les grévistes, dé-

ception ne rime pas avec opposition politique. En cessant le travail, ils veulent lutter - contre la dégradation des conditions de travail et accentuer la pression sur le minis-tère ». Adhésion syndicale et mécontentement ne coincident pas tonjours. A Villeneuve-le-Roi, on a vu des non-syndiqués faire grève et des militants faire cours, des adhérents du SNES combatifs sur le terrain mais quasi absents de la manifestation organisée l'après-midi à Paris, des professeurs du SGEN-CFDT cesser le travail sur une consigne départementale opposée à la position nationale de leur

La grande machine revendicative de l'enseignement ne pouvait se remettre en marche sans à-coups. Mais la mobilisation, lancée simultanément par le SNES et le SNI-PEGC sur des mots d'ordre divergents, s'est sinalement opérée presque entièrement sur la revendication des • moyens pour l'éduca-

PHILIPPE BERNARD.

#### LA RÉGION RHONE-ALPES ET LE SAHEL

#### Cinq mille enfants à sauver

De notre correspondant régional

Alain Hattet étaient partis en d'urgence - les besoins sont de reportage pour le compte de la 300 tonnes de riz pour attendre télvision régionale à la fin de la prochaine récolte, - mais l'année dernière. Thème du aussi celle d'une action à long voyage et du sujet à diffuser par terme : creusement de puits, FR 3: « Les bergers du Mali ». actions sanitaire, reconstitution Très vite, ce thème sera aban- du cheptel. donné. Les deux producteurs découvrent la misère absolue, le Sahel, le désert qui avance et un petit canton du Mali - celui de Léré - où cinq mille enfants sont menacés à très court terme par

Au-delà de leur témoignage, Anne Rochegude et Alain Hattet vont, dès leur retour à Lvon, tenter de lancer une opération « survie > pour cette région située au sud-ouest de Tombouctou, à la frontière avec la Mauritanie.

Avec l'aide de divers organismes, dont le Comité français contre la faim et Bioforce, ils avancent une idée simple : les cing millions d'habitants de la région Rhône-Alpes doivent sauver cina mille enfants. Un « comité pour Léré » est créé. L'aide des Rhônalpins sera apportée « sans intermédiaire », de région à région. Elle prendra la

Lyon. - Anne Rochegude et forme d'une aide alimentaire

Le président du conseil régional Rhône-Alpes, M. Charles Béraudier, a lancé l'idée d'une surtaxe de 1 ou 2 centimes par mètre cube d'eau consommé dans la région. Une idée qui pourrait, elle aussi, faire son chemin. Dans l'immédiat, les habitants de la région sont invités à souscrire individuellement ou collectivement à des « contrats de

L'opération doit avoir lieu tout au long du mois de février. Des « cartes de survie » seront diffisées par le Comité pour Léré dans les boulangeries de la

#### CLAUDE RÉGENT.

 Les dons peuvent être adressés au Comité français contre la faim, CCP 9 000-04 N Lyon, TPG du Rhône, opération Mali. Tél.: (7)

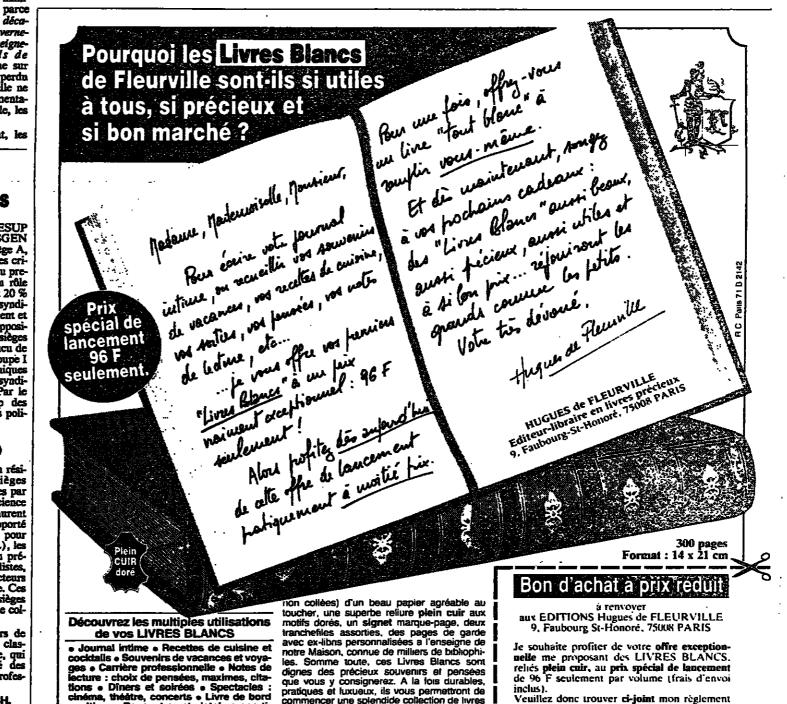

maritime • Rencontres et victoires sporti-ves • Aventures sentimentales • Histoire de votre familie : naissances, mariages, ès, etc. • Le livre de Bebé • Parties de chasse • Vos dessins ou ceux de vos enfants • Vos poèmes • Recueil d'histol-res drôles et de bons mots • Portrait de vos amis et relations e Livre d'Or : à faire remplir par vos amis, vos invités, vos clients e Recettes et dépenses e Histoire de vos collections : achats, ventes, échan-

De précieux livres personnels reliés plein cuir

L'idéal est de consacrer à chaque sujet un Livre Blanc distinct. Aussi, un joi cadre est prévu sur la page de garde : vous y inscrirez vous-même le titre de chacun de vos Livres Blancs. De plus, pour vous permettre d'acqué rir plusieurs Livres Blancs à la fois, le vous accorde un prix spécial de lancement vra-ment modique : 96 F seulement par volume (frais d'envoi postaux inclus) au lieu de 186 F. Admettez que ce prix est vraiment dénsoire apprécié que ces Livres Blancs vous permet-pour un vrai livre de bibliothèque (format 14 x 21 cm) comportant 300 pages (cousues et ami(e), un(e) collègue de travail.

pratiques et luxueux, ils vous permettront de commencer une splendide collection de livres personnels, voire intimes. Ils seront le "miroir de votre vie quotidienne et vous aurez sou vent plaisir à consulter ou à relire d'aussi aux livres de bibliothèque.

Cette offre spéciale est limitée : répondez des aujourd'hui

Vous comprendrez aisement que je ne pourrai pas continuer à vendre 96 F un ouvrage dont le prix normal est de 186 F. Aussi, cette offre de lancement est-elle forcément limitée aux commandes reçues avant le 16 avril 1984. Il faut compter un délai d'environ deux mois pour être livre en raison du long et méticuleux travail d'une reliure plem cuir et de la qualité dont je m'efforce de parer les ouvrages qui font la réputation d'un éditeur-libraire en livres

précieux. Profitez donc de ce prix avantageux (près de 50% de réduction) en postant des aujourd'hui votre "Bon d'achat" ci-contre. Vous serez amsi livre parmi les premiers. Et songez des maintenant au cadeau onginal et Veuillez donc trouver ci-ioint mon réglement (par chèque bancaire, postal, ou mandat-lettre)

(quantite)

96 F l'exemplaire soit :

Je recevrai mon colis à domicile dans un délai d'environ deux mois nécessaire à la reliure. Si votre envoi ne me convient pas, je vous le retournerai dans les 15 jours et serai intégrale-

IMPORTANT : Si un jour vous désirez commander des Livres Blancs supplémentaires, il vous suffira d'utiliser le Bon de commande prix passera à 186 F par volume à compter du 16 avril 1984.

\_ Signature :

ECRIVEZ EN MAJUSCULES S V P. M.. M<sup>mc</sup>, M<sup>lic</sup> (Nom et prénom) Adresse complète \_

LBA-565

Code postal Literatural

La Turquie, en définitive, n'aura indirectement. Sans refuser à la passé qu'un mauvais quart d'heure, au banc des accusateurs-accusés du procès des quatre Arméniens. Elle n'aura subi qu'un fort coup de tabac de huit jours d'audience avec, mardi 31 janvier, au plus fort de la tempête, l'assaut des six avocats de la défense (1) acharnés à aligner les comptes du génocide de 1915.

En condamnant à sept ans de réclusion chacun des quatre preneurs d'otages du consulat de Turquie, la cour d'assises de Paris a probablement évité à la France une crise de ses relations avec le gouvernement turc en inclinant, au dernier moment, le cours de ce procès telle-ment favorable à la cause arménienne. Rééquilibrage de justesse.

Trois heures plus tôt, juste avant que le cour ne se retire pour délibérer, Me Henri Leclere mettait encore en pièces – et de quelle manière - l'attitude de la Turquie face au problème arménien. Le consul général, M. Kaya Inal, qui avait été blessé le 21 septembre 1981 au cours de la prise d'otages, s'entendair, sans broncher, reprocher en tant que representant de son gouvernement. - un nouveau crime contre Mª Patrick Devedjian et Jean-Pierre Mignard avaient sapé les fondations de · la justification turque -, dénonçant les arguments historiques, mais aussi - les at-teintes aux libertés - de 1984 constatées à Ankara et qui faisaient. selon Me Mignard, des descendants des Ottomans de 1915 les détenteurs du - record d'Europe de l'emprison-

Ce refus de suivre tout à fait les avocats de la défense sur le chemin de l'opprobre est sans doute la première indication sur le sens de ce verdict plus sévère que prévu. Les magistrats et les jurés ont, peut-être, considéré que le Palais de justice avait prêté son cadre un peu trop complaisamment à un procès historique qui ne pouvait être jugé que très

communauté arménienne la tribune qu'elle réclamait, sans chercher, au fil des audiences, à atténuer l'ampleur des critiques adressées au gouvernement turc, la cour d'assises a rappelé que, même ouverte à tous les arguments, elle n'avait à se prononcer que sur les crimes de queiques-uns.

Ces crimes, justement, retrouvent dans l'arrêt prononce une importance que le procès ne leur avait pas donnée. Le jury a, en effet, répondu · oui · à toutes les questions concernant la mort d'un gardien turc et les blessures occasionnées à M. Inal. Il a, plus surprenant, confirmé les qualifications de plusieurs autres agressions armées dans le consulat, celle, notamment, dont affirme avoir été victime un pardien de la paix et qui paraissait moins évidente. A addinner ainsi les intentions d'homicide ou de blessures volontaires, les peines infligées se justifiaient sans

#### Solidarité de la peine

Toutefois, la cour d'assises a voulu à donner son arrêt un sens plus complexe, en condamnant tous les eurs d'otages à une peine identique. Cette solidarité de la peine, les accusés l'avaient implicitement demandée en mettant en avant la dimension politique de leur - opération suicide - au consulat. Me Leclerc l'avait réclamée pendant sa plaidoirie, en expliquant que les quatre Arméniens « avaient été unis dans l'acte » et que chacun d'eux avaient pris une part de toutes les responsabilités, de celle, surtout, de la mort du garde que la justice ne re-prochait qu'à Kevork Guzelian. Le représentant du ministère public, M. Charles Michon, avait requis contre celui-ci une peine de dix ans de réclusion, mais il n'avait proposé pour châtiment de la faute d'Aram Basmadjian qu'une peine de cinq an-

les extrêmes, réunissant les quatre accusés en une curieuse moyenne.

Les jurés ont-ils voulu, par ce re-tour au centre, marquer leur comréhension des mobiles invoqués par la communauté arménienne - les accusés ont bénéficié des circonstances atténuantes, - tout en main-tenant une sévérité d'appréciation des actes commis ? Ce mélange des genres, qui donne l'impression d'un verdict à contresens, a laissé croire aux Arméniens présents à l'audience que leurs efforts avaient été vains et que la cour avait à peine distingué les quatre accusés de vulgaires criminels de droit commun sans mobile noble. On retiendra, pourtant, de ce procès qu'il a surtout permis à la communauté arménienne, outre l'accès à une tribune, de parfaire son unité et d'affiner sa réflexion sur les effets de la violence.

Ces huit jours d'audience ont aussi permis aux emodérés e de l'ASALA (Armée secrète arménienne pour la libération de l'Arménie), qui ont, en fait, animé la déiense des quatre jeunes gens, d'isoler un peu plus, dans la diaspora, les extrémistes - d'Agop Agopian. Pour tous ceux qui veulent éviter à la lutte des Arméniens les perversions du combat armé, ce n'est pas une mince victoire que d'avoir en-tendu Kevork Guzelian et ses compagnons, venus de Beyrouth, dire, que, après leur libération - en fait dans deux ou trois ans, compte tenu de leur détention préventive, - ils continueraient leur - action par des voies polítiques 🕶

PHILIPPE BOGGIO.

(1) Mª Emile Aslanian, Raffi Pechlimadgan, Francis Teitgen, Jean-Pierre Mignard, Patrick Devedjian et Henri

#### **INDIGNATION EN TURQUIE**

Ankara (AFP). - La condamnation à sept ans de réclusion des quatre militants arméniens de l'ASALA (Armée secrète arménienne pour la libération de l'Arménie) a suscité une vive indignation en Turquie. Dans ses éditions du mercredi le février, la presse reproche à la cour d'assises de Paris la modération de son arrêt : . La justice assassinée en France -, titre le quotidien à sort tirage Hurriyet. «La France a eu *eur* », écrit le quotidien populaire Gunes. Les Arméniens n'ont pas eu la peine qu'ils méritaient. • Le anotidien de droite Turcuman, qui titre «les criminels s'en sont bien tirés -, estime dans ses colonnes que du président Mitterrand au juge, tout le monde a mis en scène un affreux spectacle ».

#### Un appel à l'unification du syndicalisme policier

Majoritaire parmi les policiers en tenue, la Fédération autonome des syndicats de police (FASP) a lancé, lu 30 janvier, un « appel à l'unification du mouvement syndical policier ». Elle vient d'adresser une lettre à toutes les organisa tions syndicales policières, sans discrimination d'ancune sorte », les conviant à une rencontre dans ce but.

**POLICE** 

Œcuméniste? Proposant de s'unir « pour réformer et faire gagner la police nationale », l'assiche de la FASP, actuellement diffusée dans les commissariats, mêle volontairement tous les sigles du syndicalisme policier. Les manifestants antigouvernementaux du 3 juin 1983 y croisent donc les ins-

> Une vingtaine d'organisations

Le monde syndical policier, qui compte une vingtaine d'organisations, peut être divisé en trois catégories : les syndicats majoritaires, s'inscrivent dans la tradition « autonome » du syndicalisme; les syndicats contédérés, appartenant à des centrales syndicales ouvrières ; les syndicats catégoriels, proches des options de l'opposition.

• Les syndicats maioritaires : le Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale regroupe 85 % des corps de commande-ment ; le Syndicat national autonome des personnels en civil (SNAPC) représente près de 70 % des inspecteurs et enquéteurs : la Fédération autonome des syndicats de police (FASP) regroupe quatre syndicats et représente près de 60 % des gradés et gardiens, corps les plus nombreux.

● Les syndicats confé-dérés : la CGT, la CFDT, la CFTC et FO ont toutes quatre des organisations policières. Elles sont minoritaires (moins de 10 % chacune dans la police en tenue), FO ayant la particularité de représenter 15 % du corps des commissaires.

 Les syndicats catégoriels : regroupés au sein de l'Union des syndicats catégoriels (USCP), il s'agit du SiPN, pale organisation étant le SIPN qui représente 20 % des gradés et gardiens, les deux autres étant affiliées à la CGC. Ils se sont associés aux manifestations du 3 juin 1983, ainsi que la FPIP, scission du SIPN au début des années 70, minoritaire et classée à l'extrême droite.

pecteurs qui, le 21 janvier, s'en prenaient avec virulence aux « flics » en tenue, et les commissaires patrons - des services y côtoient les extensions policières des centrales ouvrières. Aussi cette démarche est-elle, en soi, une nouveauté, dans un monde où les divisions politiques, corporatistes et syndicales paraissent souvent l'emporter. Tactique d'une organisation classée à gauche et principal soutien des réformes engagées ou projetées depuis mai 1981 ? Manœuvre de l'organisation dominante, puisque majoritaire au sein des corps les plus nombreux (87 147 policiers en tenue contre 20 355 en civil) ?

Non, répond fermement M. Bernard Deleplace, secrétaire général de la FASP. « L'unité, explique-t-il, c'est l'assurance d'en finir avec la démagogie, le conservatisme, les manipulations politiques; c'est l'espoir d'une dynamique nouvelle à la base et d'une volonté des personnels pour résormer la police et désendre les conquètes syndicales ». Avec l'unité syndicale, assure-t-il, les policiers auraient le moyen de « créer enfin une commu travail et d'action » et, surtout, ils pourraient éviter qu'- un mouve-ment syndical divisé, déchiré et parfois immature se voie imposer autoritairement des réformes qu'il n'aurait pas su accompagner ».

#### Pédagogie

A cette « responsabilité syndi-cale », la FASP ajoute, comme condition de réformes bien mentes et bien comprises, la « volonté politique . Il faut sortir, estime M. Delepiace, de cette e situation paradoxale » où les objectifs réfor mateurs ont êté tracés depuis le rap-port Belorgey de 1982 et où, pourtant, « les usagers, les policiers de base, et même parfois les journa-listes, sont toujours dans le flou, ne savent plus où l'on va ».

La stratégie choisie jusqu'ici n'est pas la bonne, selon M. Deleplace qui l'assimile au « contre-exemple » de Talbot pour les mutations industrielles : • On a préféré le secret, les rencontres séparées avec chaque syndicat pris isolément, le tâtonne-ment et les hésitations entre les exigences des uns et des autres, plutôt que de mettre tout sur la table, dans un même lieu de concertation cana ble de faire des choix ».

Condamnant cette stratégie, qui ratisme, aux jeux d'influence, à l'affrontement des intérêts catégoriels ». M. Delevlace demande donc que, « contre le sentiment d'insécu-rité, l'Etat se fasse pédagoque », qu'il annonce clairement et publiquement • ses intentions et ses objectiss. Et, s'agissant de la concertation syndicale, il réclame

que soit mis en place un « condié technique ministériel » tel que le prévoient les nouveaux textes sur la fonction publique depuis mai 1982 (1): Que l'on y étudie les réformes et que l'on y vote! Alors, les choix se feront dans la

Cette clarté suppose aussi, selon la FASP, que l'on dissipe le malaise persistant créé par la division de l'autorité politique sur la police, entre un ministère de l'intérieur et un secrétariat d'Etat chargé de la sécurité publique. Les méthodes de ce dernier ne lui plaisent guère : cer-tains, estime M. Deleplace, y jouent à la guerre syndicale. manipulent les revendications, s'amusent à monter les syndicats les uns contre les autres ». « Il doit y avoir, au ministère de l'intérieur, une autorité et une seule », conclut-

(1) Groupent les représentants des cinq directions du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, ce comité comprendrait quinze représentants des personnels, selon le représentativité des organisations. La FASP surait situsi neul sièges et certains corps policiers minoritaires en nombre n'y sersient pas représentés : les enquêteurs, les offici et les commissaires.

#### **SPORTS**

#### A l'Académie de médecine

#### **UNE CONDAMNATION** DE LA BOXE

« La boxe professionnelle n'est pas un sport. Il faut l'interdire comme elle l'est en Suède et en Norvège », a déclaré, la 31 janvier, devant l'Académ nationale de médecine le profes seur Paul Brégeat, professeur de clinique ophtalmologique. « La boxa est le seul sport, qui ait pour but de blasser l'adversaire et, si possible, de le mettre KO >

Rappelant qu'une centaine de boxeurs sont morts en quelques années des suites des coups qu'ils avaient recus, le professeur Brégeat a vivement dénoncé les graves sequelles que ce sport provoque, natem dans les sohères oculaires et cérébrales. De nombreux boxeurs. en effet, deviennent aveud ce qui les voue plus tard, a souligné le professeur Brégeat à la déchéance sociale. Selon une récente étude britannique, 17 % des anciens boxeurs souffrent, d'autre part, de lésions céréconscience, a conclu la professeur Brégeat, que la boxe pro-fessionnelle – et même la boxe des amateurs - doit être interdite en France. 3

配け、Dist His (鉄

Territoria de la seria

est was a least

\*\*\*

THE THE PARTY

**村 上 生** 

transfer in

40.4944

atomic at a

Applicate to the same

30 S. Well .

\* \* \* \* \* \*

The Paris

11. miles e

神经 行之 医虫

**李基本主要** 

Paralisinakan Alla

\*\* \*\* \*\*

والمحادث والمحادث المحدد

STATE AND DE

**~~ € ¥** 

TO SHEET PROPERTY.

in Shipping

A. Har pricipt

Brieff fr große)

Mark William

---

\*/3*/80 \$* 

Little Street &

さい 12 年後 関係 ない マル 発表

Land Sergenstern

And the second

- 一

The Parties and

2. supply of the

A PARTY PA

A SECTION OF THE PARTY OF THE P

THE STATE OF

THE PERSON NAMED IN

AND MENTERS

The second state of

The state of

4 AT 2

4 6 40

1114-24 3

# MI 3.72 Marie II

\* 1 mg

Seat Section

and the series

18 18 27 B

....

the fact of the factor

Si ac

Tabling Colors and

Tenta to the contract of

PARALLE TELEPHONE

Page - Cons

Carrier of the first of the fir

ಿರ್ವಾಚಿಕರ್ಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ

The same and the same

Sept 1977

ESS (28/4 1/2 22)

A care and

Company and a series and

And the second second

7200 Sept. 1570.30

100 W 100

Exp.

-1 LC 1 / 7 / 74 4

SCROISES

THE COLUMN

Way to great

SE4 7 . 2 4 . 2 . 2

language and a second

. Africa de la composición

- 12°

 Athlétisme en milleu scolaire - La Fédération française d'athlétisme (FFA) et l'Union nationale pour le sport scolaire (UNSS) ont signé, le 31 janvier, une convention pour le développement de l'athlé-tisme dans le milieu scolaire afin de permettre une meilleure détection des talents.

 Jeux olympiques : la sélection française pour Sarajevo. - Trentocinq athlètes français participeront, du 7 au 19 février, aux Jeux d'hiver. En plus des vingt-trois sélectionnés de la Fédération française de ski (FFS) (le Monde du 31 janvier), la Fédération des sports de glace (FFSG) a retenu les concurrents Stivents:

- Bobsleigh à quatre : Christaud, Billat, Stot, Lachaud (remplaçant : Roux) ;

- Patinage de vitesse: Yan Mel-den (500, 1000, 1500, 5000 et 10000 m), Fagot (10000 m); - Patinage artistique: Simond

Depouilly (hommes), Gosselin (dames), Nathalie Hervé, Pierre Béchu (danse). Basket-ball : Antibes qualifile

pour les demi-finales de la Coupe Korac. - En battant 80-79 les Israéliens du Maccabi de Ramat-Gan, après avoir été menés de sept points à la mi-temps, les joueurs d'Antibes se sont qualifiés pour les demifinales de la Coupe Korac. • Tennis: un nouveau comman-

ditaire pour le Grand Prix. - La firme agro-alimentaire américaine Nabisco sera, à partir de 1985, le commanditaire du Grand Prix de tennis, à la place du constructeur automobile suédois Volvo qui financait le circuit professionnel depuis 1980. Le nouveau commanditaire ne prendrait pas en charge l'organis tion du Tournoi des maîtres qui est disputé depuis 1978 au Madison Square Garden de New-York. Le conseil professionnel du tennis, préside par Philippe Chatrier, envisage d'en refaire une épreuve itinérante qui pourrait avoir lieu au palais des sports de Bercy en 1985.

## -Faits divers -En cagoule sous la pleine lune

De notre correspondant

Périgueux. - Francis Leroy, quarante-quatre ans, un habitant de Bourdeilles, près de Périgueux 30 janvier per les services de police comme le témoin numéro un dans le meurtre de M. Jacques Rovère, industriel à Bergerac (le Monde du 1º février), était toujours en garde à vue mercredi matin à avoué être l'homme à la cagoule qui a commis, entre 1978 et le 24 janvier dernier, six ressions dans un périmètre très limité de la banlieue nord-est de Bergerac. Selon les mêmes sources, les policiers, perquisitionnant au domicile péricourdin de Francis Leroy - Ce dernier correspond au signalement donné par ses victimes et aussi aux deux portraits robots drassés par la police judiciaire et la gendarmene -, auraient retrouvé la carte de crédit de M<sup>me</sup> Francçoise Natalis volée le soir du meurtre à Lembras, près de Bergerac.

l'endroit où il s'est débarassé de l'arme du crime en la jetant dans la Dordogne.

D'autre part, un signe particulier aurait mis les policiers sur la piste de Leroy. Certaines de ses victimes avaient remerqué que leur agresseur était amputé d'une phalange à l'auriculaire droit, ce qui est son cas. Quant è l'∢ odeur de sous-bois ≥ des vêtements du meutrier relevée par M™ Natalis et ses trois enfants. elle peut s'expliquer par la profession de Francis Leroy, qui dirigeait, dans le Périgord vert, un centre équestre et prenait une part active à la vie associative de maine du tourisme rural

Enfin de lourdes présomptions ont permis aux policiers d'interpeller Leroy. En 1964, ce demier avait été condamné à vingt ans de réclusion criminelle par la cou d'assises de Charente-Maritime pour un crime et une agression commis trois ans plus tôt sur des femmes seules par des moyens comparables à caux des affaires bergeracoises. Ces crimes avaient été commis à la pleine lune, comme la plupart des récentes agressions. Leroy avait été libéré en 1974 après dix ans passés à la centrale de Melun.

«L'assassin de la pleine lune» de Saintes et € le fou de Bergerac a sont-ils un seul et même homme ? Cela devient de plus en plus probable, à mesure que les charges s'accumulent sur Leroy. qui a été confronté, dans la soirée du 31 janvier, avec ses dernières victimes. Il reste à déterminer maintenant quels sont les motifs qui ont conduit le meurtrier à agir toujours dans un secteur limité de la région de Berge rac, région que Leroy connaissait apparemment très bien. Francis plets et devait être présenté au parquet de Bergerac dans l'après-midi du 1º février.

JEAN-CLAUDE AUDEBERT.

PLANS/CONTRECALQUES

COPIES GRAND ET TRES GRAND FORMAT. AGRANDISSEMENT REDUCTIO

ETRAVE 38; av. Daumesnil PARIS 12° \_ 2 347.21.32

FÉVRIER 1984

LYCÉE:

**DÉJOUEZ LES PIÈGES** 

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

## EN BREF

#### Viol sur commande

Claude, de Paris, a épousé Sylvie, de Bougion (Lot-et-Garonne). Ils ont vingt ans. Les parents de Sylvie, des paysans sans histoire, les logent dans une maison proche de leur propre demeure. Claude est remuant, m'as-tu-vu. et. bendant ses absences Sylvie, qui pourtant croyait tuer l'ennui à ses côtés, retrouve au bal du samedi soir les gars du terroir. Lui. VRP. sillonne la France en CX : une voiture un peu trop luxueuse, de trop vite parvenu.

Disputes, soupçons... vendredi 27 janvier, Claude, le frimeur. s'excite, hurle d'impuissance et imagine le pire. Pour se donner du cou-rage, il fait la tournée des bistrots, rencontre des amis, des inconnus, se saoule, les saoule et les persuade d'aller violer Sylvie.

Plus tard, à la gendarmerie, quand tous les violeurs seront arrêtés, quand Sylvie apprendra que Claude a monté le coup, on devra 'hospitaliser. Les autres, pour leur défense, leur excuse, ont affirmé qu'ils n'étaient pas au courant : « On croyait que c'étaient seulement une salope qui avait trompé Claude. »

#### Le magazine « Photo » condamné à 480 000 F de dommages et intérêts

La société éditrice du magazine Photo a été condamnée, le 31 jan-vier, par le tribunal civil de Paris à verser 480 000 F de dommages et intérêts à la famille de l'étudiame hollandaise Renée Hartevelt, tuée, puis dépecée, en juin 1981, par l'étudiant japonais Issel Sagawa. M. Pierre Drai, président du tribunal, a indiqué que la condamnation était immédiatement exécutoire. Ce jugement fait suite à l'ordonnance de référé rendue par ce même magistrat, le 30 novembre (le Monde du 1 décembre 1983). faisant injonction à l'Union des éditions modernes de retirer de la vente les 243 000 exemplaires du numéro décembre 1983 de Photo sous

astreinte de 10 francs par exem-

L'huissier chargé de surveiller les opérations de retour du magazine avait constaté qu'il restait 43 600 exemplaires dans les locaux de la société; 199 400 exemplaires ont donc été diffusés, dont 12 000 envoyés aux abonnés. Constatant que la publicité autour de cette affaire avait augmenté les ventes, et que la société avait contiqué à faire de la publicité pour ce numéro de Photo dans Paris-Match, M. Drai a ramené l'astreinte de 10 à francs par exemplaire, fixant à 160 000 le nombre des exemplaires qui y étaient soumis, ce qui a abouti au total à 480 000 F.

#### **Iparretarrak** veut intensifier

la lutte armée

Le mouvement nationaliste has que français Iparretarrak a annoncé mardi 31 janvier, dans un document de dix-huit pages adressé à la presse. un - renforcement de la lutte çais », qualifié de « colinisateur et répressif ». Dans ce texte, retracant 'historique du mouvement depuis 1973, le groupe revendique des attentats qui ne l'avaient pas été jusqu'à présent, tels la destruction sidence secondaire à Ascain (Pyrénées-Atlantiques), en septembre 1983, et le plasticage de la voiture de l'épouse du sous-préfet de Bayonne, en mars 1980, qui avait causé la mort de deux militants.

Pour Iparretarrak, la lutte armée doit être maintenue jusqu'à « la réa-lisation d'une véritable autonomie, étape concrète sur le chemin de l'indépendance, de la réunification et du socialisme ».

• De nouveaux magistrats en Corse. - Le tribunal d'Ajaccio a un nouveau président, M. Bertrand Darolle, qui était jusqu'ici premier juge d'instruction au Havre. Un nouveau procureur de la République a été nommé à Ajaccio, M. Gaston Carrasco, qui était premier substitut à Dunkerque.

#### « Jacques Mestine » ne sera pas

un film documentaire Les auteurs du film-enquête Jac-

ques Mesrine, diffusé à partir du le février, n'auront pas à porter la mention - film documentaire > sut leurs publicités. Ainsi en a décidé, mardi 31 janvier, le tribunal de Paris, jugeant à la demande du réalisateur André Genovès, auteur d'un film de fiction sur Mesrine qui sera diffusé prochainement.

En revanche, Sylvie Jeanjacquot, amie de Mesrine, a obtenu que les deux auteurs du film-enquête, Hervé Palud et Gilles Millet, prennent l'engagement de faire en sorte de supprimer, dans les quinze jours, les passages au cours desquels on voit la photographie de la jeune

• L'affaire Mirval. - Un instituteur du centre des jeunes détenus de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis Antoine Lubrina, a été condamné mardì 31 janvier, par le tribunal correctionnel d'Evry (Essonne) 5000 francs d'amende – dont 3000 avec sursis - et 1 franc de dommages et intérêt pour avoir, dans un tract, mis en cause un ancien gardien sur les circonstances de la mon d'un détenn. Patrick Mirval, jeune Antillais

âgé de vingt-deux ans, était décédé durant un transfert à l'intérieur de la prison, en janvier 1974 (le Monde du 15 décembre 1983).

 La plainte d'un policier. - Un inspecteur de police de Mulhouse (Haut-Rhin) a décidé de porter lainte contre un automobilis l'accuse d'avoir tenu des propos ra-Rhin du Syndicat national autonome des policiers en civil (SNAPC) qui s'est constituée par-tic civile. M. Smail Sliman, l'automobiliste, affirme avoir été l'objet de strices et d'injures raciales après un accident de la circulation (le Monde du 27 janvier).

احكذامت الأحطل

INFORMATIONS « SERVICES » CARNET DU Monde

MÉTÉOROLOGIE ----

There per Arris To require the second second

Seminaria de la la companya de la co

for at the state of the state o

distant .

and toplomis bein

Lawrence L. Principal

t teamed property to the first property to t

A TOP THE PERSONS

Control of States

par la series a come a c

Œ

MENCHOT.

Figure 2-1

100 GC AFREN

Graine "water

Bir Property &

Maria of the state

a 540 - 102

wher loaning

METER TO BE A STEEL

Politican Liveria

Contract of the second

State Fine

17 1 horas 10

清學起 化二氯烷

1 leaves at

Charles and a second control of the control of the

Higher or and the second of th

Section 6 m

But on the state

7 mg

44.5

different and the second

954 ( 3/ -

Έ

Garage

\* \*\*

ie K. Kitzan

مكنا من الأصل





Colution probable du temps en France entre le mercredi 1ª février à 0 houre et le jeuis 2 février à 24 houres.

L'évolution du temps restera sembla-ble à ce qu'elle a été ces jours derniers : temps doux avec un passage de pluie

Jendi, une zone de pluie située le main des Ardennes an Roussillon va s'éloigner vers l'Est, mais elle restera accrochée jusqu'an soir des Vosges aux Alpes en domant de la neige au-dessus de 500 mètres.

de 500 mètres.

Les températures minimales seront de 2 degrés dans l'Est, 4 à 5 degrés du Nord an Centre, 6 degrés près des côtes atlantiques sur l'Aquitaine et en Corse. Ensuite les vents vont s'orienter an nordonest. Le temps sera variable avec éclaireies et averses. Les températures maximales seront de 6 degrés à 12 degrés du Nord au Sud.

Deseries atmosphérique réfusite en

Pression atmosphérique réduite un niveau de la mer, à Paris, le le février 1984, à 7 heures, 1005,9 millibars, soit 754,5 millimètres de mercure.

Températures (le premier chiffre indique le maximum enregistré an coars de la journée du 31 janvier; le second le minimum de la muit du 31 janvier au l'afévrier):

Auctio, 10 degrés et 6; Biarritz, 12 et 9; Bordeaux, 11 et 6; Bourges, 8 et 3; Brist, 9 et 8; Caen, 9 et 7; Cherbourg, 7 et 5; Clermont-Ferrand, 10 et 2; Dion, 8 et 2; Grenoble-Saint-M-H, Lille 6 et 2; Lyon, 7 et 2; Marselle-Margnane, 10 et 5; Nancy, 9 et 2; Nance, 10 et 6; Nice-Côte d'Azur, 11 PRÉVISIONS POUR LE 2 FÉVRIER 0 HEURE (G.M.T.)



et 4; Paris-Montsouris, 8 et 5; Paris-Orly, 8 et 3; Pan, 10 et 7; Perpignan, 15 et 8; Rennes, 9 et 5; Strasbourg, 8 et 2; Tours, 8 et 4; Toulouse, 9 et 5; Pointe à Pitre, 29 et 19.

Températures relevées à l'étranger:
Alger, 15 et 8 degrés; Amsterdam, 6 et
- 1; Athènes, 13 et 9; Berlin, 4 et 0;
Bonn, 7 et 0; Bruxelles, 8 et 2; Le
Caire, 19; Iles Canaries, 19 et 16;
Copeahagne, 2 et 1; Dakar, 22 et 18;

Djerba, 16 et 11 ; Genève, 6 et 1 ; Jérusalem, 14 et 3 ; Lisbonne, 16 et 11 ; Lon-Madrid, 12 et 6; Moscou, -9 et -14; New-York, 1 et -4; Palma-de-Majorque, 15 et 8; Rome, 14 et 9; Stockholm, 1 et 0; Tozeur, 18 et 8; Tunis. 15 et 8

(Document établi avec le support technique spécial de la météorologie nationale. }

en Bref -

**BONNES PAROLES** 

MESSIEURS ET CHERS EM-PLOYÉS». - « Maîtrise de la parole et de l'expression » : Ce stage, organisé par l'Office régio-nal d'éducation audiovisuelle (OREA) dans son centre de formation à Toulouse (Haute Garonne) les 6, 7 et 8 février, s'adresse aux responsables qui, dans un cadre professionnel, ont à effectuer de nombreuses prises de parole, conduire des réunions de travail ou diriger des entretiens. Il s'articule sur trois axes: expression orale, structuration de l'argi tation et conduite de réunions de travail

★ OREA, 1, impase Lacordaire, 31078 Tealouse CEDEX. Tel.; (61)

CONFÉRENCE-DÉBAT COUPABLES. - Le cercle Jean-Jacques-Rousseau et l'Associa-tion des étudiants protestants de Paris organisent un cycle de conférences-débats sur le thème de la culpabilité : 4 Culpabilité, Occident et Tiers-Monde », le 8 février à 21 heures avec Pascal Bruckner, auteut du livre le Sanglot de l'homme blanc, et Roby Bois, secrétaire général de la CI-MADE (service æcuménique d'entraide) ; « La culpabilité, une mala-

MOTS CROISES

PROBLEME Nº 3637

HORIZONTALEMENT

nous tend les bras. - IL Vieille sou-

che ou tronc d'arbre. - III. Rémion de familles. Fait la liaison on l'al-liance. - IV. Qualité nécessaire pour entrer dans un corps de ballet.

V. Il a son esprit comme l'esprit a

le sien. - VI. Agent moteur du cou-

con Plan d'eau lombard. —

VII. Qui, s'il ne fait pas de bien, ne

fair an meins pas de mal. -

ia face. Gaine ou fourreau....

<del>na kada katangan p</del>ada palakan pada bahasa na manga katanga katanga katanga katanga katanga katanga katanga katang

I On hi tourne le dos quand il

123456789

die occidentale?», le 7 mars à 21 heures, avec Émile Biondel,

\* Les conférences out lieu an siège de l'association, 46, rue de Vangieurd, à Paris (6°). Tél. : 354-31-49, Entrée libre.

**FORMALITÉS** 

BIENTOT L'UNIVERSITÉ. - Tous les mercredis à 15 heures, jusqu'au 28 mars, le Centre d'in-formation et de documentation jeunesse (CIDJ) organise des séances d'accueil collectif sur le pour les étudiants français et étrangers.

\* CIDJ, 101, quai Branly, 75015 Paris. Tel. 567-35-85.

DOCUMENTATION

PROTECTION DES REPRÉSEN-TANTS DU PERSONNEL. - Lizisons sociales vient de publier un numéro de 84 pages sur la protection des représentants du person-nel qui intègre les nouvelles dispositions introduites per la loi Auroux du 28 octobre-1982 sur les institutions représentatives du person-

La Protection des représentants du personnel (1) a le mérite de faire le point sur un système complexe tel qu'il résulte des textes

VERTICALEMENT

tions avec le quai des Orfèvres. -

Le temps pour une sphère de dé-crire une ellipse. Bol ou pot Grec-que. – 3. Ses batailles out exigé une

forte consommation de cadres. -

4. Guillaume le Conquérant. On est choqué ou soulagé d'en recevoir un

coup. – 5. Les généraux ont disparu, mais les civils subsistent. Parfait quand il est suprême. – 6. Il est

pins facile d'y entrer que d'en sortir. Arme pour lancer des flèches. — 7. En Asie. Clé magique d'un écu-

meur de joaillerie. - 8. Pas vrai-ment gros. Un homme à l'âme et à la

corde sensibles. - 9. Il faut le se-

1 · Artiste nonvant avoir des rela-

les plus récents : Quels nouveaux bénéficiaires du statut protecteur? Dans quelles hypothèses autres que le licenciement ? A qui appartient exclusivement la déci-sion ultime ? Quels recours pour

exposé, illustré des apports d'une jurisprudence encore appli-cable. (1) En vente à Lizisons sociales, 5, avenue de la République, 75541 Paris Cedex 11. Tél.: 805-

quels résultats ? Tout le dispositif

protecteur, remis à neuf, est

91-85. An prix de 75 F. FORMATION CONTINUE

APPRENDRE LE VOYAGE. - L'Institut de formation des agences de voyage (IFAV) organise au cours du premier trimestre 1984 des ac-tions de formation dans le domaine touristique : techniques de vente, prospection-démarchage, billeterie aérienne, gestion, construction de forfait, accompagnement, etc. Il fabrique également des programmes de stages à la carte pour les entreprises qui lui en font la demande. L'IFAV dépend de l'Association pour le développement de la formation pro-

★ IFAV-AFT, Le Tremblay-sur-Mauldre, 78490 Montfort-l'Ameury. Tél.: (3) 486-09-76.

fessionnelle dans les transports

**RELATIONS SOCIALES** la crise du syndicalisme. -Un séminaire sur « les relations sociales en 1984 » organisé par l'Institut d'études politiques de Paris (IEP) débutera le 28 février à Paris. Dirigé par Gérard Adam, professeur au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) et à l'IEP, il abordera, en deux sé-

travail dans l'entreprise, la négociation collective et les conflits. \* Service de formation continue de l'IEP, 215, boulerard Saint-Germain, 75007 Paris. Tél.: 260-39-60.

quences de trois jours chacune, de

février à mars, les institutions de

représentation et les relations du

couer pour qu'il assure son service. Forme d'avoir. Solution du problème nº 3636 Horizontalement

I. Gendarmes. - II. Union. Ale. - III. If. Niés. - IV. Dare-dare. -V. En. Erre. - VI. Ta. Arsin. -VII. Ménage. On. - VIII. Maturité. - IX. Féroé. Dam. - X. En. Urée. - XL Etat. Sens.

Verticalement 1. Guide. Fée. - 2. Enfantement. VIII. Note. Noyaux à pépins. - - 3. Ni. Anar. - 4. Dorée. Atolit. -IX. Carrées dans le milieu. - 5. An. Draguer. - 6. Narrer. Es. - X. Monnaies étrangères. Démons- 7. Maires. Idée. - 8. Elée. Iota. tratif. - XI. En la prenant, on perd 9. Ses. Ennemis.

la Librairie Bibliothèque des Arts »

Philippe Noyer

et du livre de Jacques Dubois sur

le jendî 2 Têrrier 1984; de 17 h è 19 h

JOURNAL OFFICIEL

Sont publiés au Journal officiel du mercredi 1e février 1984 : DES DÉCRETS

● Portant application de l'arti-cle 18 de la loi du 13 juillet 1983 et instituant le contrat pour l'égalité professionnelle dans l'entreprise.

· Modifiant le décret du 10 novembre 1978 relatif à la participation financière de l'Etat dans le capital d'une société anonyme à créer, dénommée Caisse d'amortissement nour l'acier.

 Prorogeant le délai dans lequel les ouvriers des établissements industriels de l'Etat peuvent demander le bénéfice du régime de cessation anticipée d'activité.

• Portant désignation des membres de la commission des sondages instituée par l'article 5 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains son-

dages d'opinion. • Relatif à la commission consul-

tative des droits de l'homme. Relatif au Conseil supérieur de la normalisation.

• Fixant le statut de la normali-Modifiant le décret du 12 juil-

let 1963 créant le certificat d'apti-tude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés. UN ARRÊTÊ

• Portant extension des facilités offertes par le service public expéri-mental Postéclair et fixation de la

nouvelle tarification provisoire **UNE CIRCULAIRE** 

• Portant sur la référence aux normes dans les marchés publics et dans la réglementation.

PARIS EN VISITES-**VENDREDI 3 FÉVRIER** 

« Musée de Cluny », 14 h 30, 6, place Paul-Painlevé, Mª Colin. «La cathédrale russe», 15 heures,

12, rue Dare, M= Hulot. « Le Musée de l'histoire de France », 15 heures, 60, rue des Francs-Bourgeois, M<sup>®</sup> Zujovic.

«Raphael», 17 h 30, Grand Palais, M<sup>12</sup> Oswald (Caisse nationale des monuments historiques).

Le prince en terre d'Islam », 14 h 30, 13, avenue du Président-Wilson (Approche de l'art). Les Invalides -, 14 h 30, métro

Varenne (Art et promenades). « Le Marais », 14 h 30, métro Pont-Marie (les Flâneries). « Autour de Saint-Gervais », 14 h 30,

Autour de Samt-Gervan . 14 n 30, façade (Paris pittoresque et insolite).

"Le Palais de justice . 15 heures, grille du Palais, boulevard du Palais (Paris et son histoire). «Le Marais », 14 h 30, mêtro Saint

Paul (Résurrection du passé). L'Opéra », 14 heures, hall Décès

- On nous prie d'annoncer le décès Roger Albert BEAUVAIS. ancien d'Unilever-France

et Latécos SA. survenu le 30 janvier 1984, à Rouen,

dans sa quatre-vingtième année.

Après le service religieux à Rouen. l'inhumation aura lieu jeudi 2 février, à 15 heures, au cimetière communal de Saint-Onen (93). De la part de

Joël Hubert Beauvais, son fils, Et de toute sa famille. 209, rue Eau-de-Robec, 76000 Rouen.

- Yvonne Becker, Marie-Thérèse, Mathieu et Claude vous font part du décès de

Lucien BECKER.

sarvenu le 25 janvier 1984.

20, chemin de l'Halbuterie, 57260 Dieuze.

- M= Armand Bittoun née Emilie Claude-Lafontaine, son

épouse, Nathalie Bittoun,

M. Maurice Chabat, Mon et leurs enfants, M. Joseph Choukroun, M=

et leurs enfants.

et ses enfants

M™ Mireille Bittonn et ses enfants.

et ses enfants, M. Ilia Zooszain, M= et leurs enfants.

M. Charles Bittoun et ses enfants. Les familles Bittoun, Touboul, parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

leur époux, père et frère, Armand BITTOUN, croix de guerre,

survenu, à Paris, le samedi 28 ianvier Les obsèques auront lieu jeudi 2 février 1984, à 11 heures, réunion porte principale du cimetière parisiez de

sagneux. Cet avis tient lien de faire-part. 234, rue Championnet, 75018 Paris.

- Le personnel de Darep Publicité a le regret d'informer du décès de

M. Armand BITTOUN, frère de notre directeur.

et tient à s'associer à la douleur de la

L'Agence sera fermée jeudi 2 février.

- ERRATUM . - A l'avis d'obsèques de Mª Pierre BOUTIN, née Suzanne Chambor il fallait ajouter

De la part de M. Michel Boutin, omis par erreur par la famille.

- Nous apprenons la mort du

Père Jacques DESSEAUX.

survenne le 27 janvier, à l'âge de soixante et un ans.

Sourante et un ans.

[Né le 16 septembre 1923 à Paris, le Père Desseaux est ordonné, en 1949, parès avoir étudié à l'institut catholique de Paris. En 1961, il est nommé responsable des questions œcu-ménques et directeur de l'enseignement fibre dans le diocèse de Versailées, pus secrétaire au Secrétariat national pour l'unité des chrétiens, poste qu'il occupara jusqu'en 1980. De 1980 à l'institut supérieur d'études cocuméniques, à Paris. Il est l'auteur de plusieurs livres, dont le x Nouveau Vocabulaire accuménique », c'olieogues théologiques et accords occuméniques, vingt siècles d'histoire occuménique », Editions du Cerf.]

- M= Georges Laborde

Et sa famille, ont la douleur de faire part du décès de

M. Georges LABORDE, astronome adjoint, retraité de l'observatoire de Paris-Meudon,

survenu le 26 ianvier, à l'âge de

L'inhumation a en lieu le 31 janvier dans le cimetière de famille à Bardenac (Charente).

- La famille et ses amis ont la profonde douleur d'annoncer le

Nicole RUSSAK-BERNEUIL

dans sa trente-septième année. Survenu après une longue et cruelle

L'incinération a eu lieu le 31 janvier

1984, au Père-Lachaise, dans la plus stricte intimité.

- M™ Robert Singer, Catherine, Dominique, ERsabeth et Laurence Singer, Et toute la famille

ont la tristesse de faire part du décès de

M. Robert SINGER,

survenu le 28 janvier 1984. Les obsèques auront lieu à l'île de Ré dans l'intimité.

152, avenue de Versailles, 75016 Paris.

- Le docteur René Solal,

on mari, M. A. Mc Cormick,

son frère, Et toute sa famille, M= Paulette Bussière, Tous ses amis, ont la douleur de faire part du décès de

Tima SOLAL.

survenu le 26 janvier 1984. Les obsèques ont eu lieu dans l'inti-

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille ne recevra pas. 36, avenue d'Eylan,

75116 Paris. Remerciements

Jacqueline Dubant-Bellonte, très touchée, ainsi que sa famille, des marques de sympathie et d'affection qui l'ont entourée, prie tous ceux qui ont voulu s'associer à l'hommage rendu à

Maurice BELLONTE.

décédé le 14 janvier 1984,

de bien vouloir trouver ici l'expression

65, rue du Ranclagh,

onittait les siens.

<u>Anniversaires</u>

- Le 2 février 1977 Pierre BLONDE

Une pensée est demandée à ceux qui Une pensee est demanuec à ceux qui l'ont aimé, conservant son souvenir.

Après tant et tant de fatigue, espoir d'un sommeil d'enfant.

Saint-Denys-Garneau.

- A ses proches, à ses amis, son épouse et ses enfants demandent une sée émue à l'intention de

M' Paul BRIS,

en ce jour du dixième anniversaire de

- Il y a nn an disparaissait

Tobias KAUFMAN. Une pensée affectueuse est demandée



## LANCE Maroquinerie • Bagages • Cadeaux

#### Soldes exceptionnels

du lundi 30 janvier au vendredi 3 février inclus de 10 à 19 heures

dans son magasin parisien 26 rue Vernet / 127 Champs-Elysées Métro Etoile

vous prie de lui faire l'honneur l'assister à la présentation du livre de Jean-François Bory sur

Thewissen

les artistes signeront leur litte et leurs grannes originales

3, NUE CORNENLE, 75006 PARIS - T.E. : 434-08-62



La ligne 7.7.C 98.44 29,65 OFFRES D'EMPLOI 83,00 DEMANDES D'EMPLOI 25,00 66.42 66.42 66.42 AUTOMOBILES ...... 56,00 AGENDA .....PROP, COMM. CAPITAUX ....

# ANNONCES CLASSEES

ANNONCES ENCADRÉES 55,74 16,80 

OFFRES D'EMPLOIS

OFFRES D'EMPLOIS

ductivité de nos services études.

OFFRES D'EMPLOIS

OFFRES D'EMPLOIS



LA COMPAGNIE DE SIGNAUX ET D'ENTREPRISES ELECTRIQUES 5 500 personnes dont 640 Ingénieurs et Cadres recherche pour son Centre d'Etudes ORSAY

#### INGENIEURS LOGICIEL TEMPS REEL devant évoluer vers Chef de projet

Intégrés dans des équipes autonomes, ils participeront à la conception, à la réalisation et à la mise en service de projets conception, à la reansance et à la mise en service de projes logiciels en France ou à l'Export, sur des matériels allant des multiprocesseurs 16 bits aux mini ordinateurs 32 bits. Postes convenant à diplômés Grande Ecole (X. Mines, Cen-trale, Telecom, ESS, Sup Aéro), débutants ou ayant 1 à 2 ans experience ou ENSI experimentes.

RESPONSABLE CENTRE INFORMATIQUE

gestion et exploitation d'un centre informatiq méthodologies et outils de developpement de logiciel - utilisation de réseau de transmission de donnée - Systèmes VAX 780 sous VMS Dingeant une équipe de 4 personnes, il devra mettre en place les moyens informatiques nécessaires pour accroître la pro-

Merci d'adresser C.V., photo et prétentions, en précisant la référence L.659 à : CSEE - Service Emploi et Développement des Cadres - DRH - 17, Place Etienne Pernet **75738 PARIS CEDEX 15** 



ADIOINT (E) AU CHEF SERVICE CONTENTIEUX

Bonnes connaissances jurid-ques et comptables etigées. Pratique du contambeux ban-caire et de la dact. Age min. 35 ans. Ecrire lettre manuscrite. C.V., photo et prétentione à : T.D., 84, av. Charles-de-Gaulle, 92200 NEUILLY.

Clinique Paychiatrique JEANNE D'ARC 15, rue Jeanne-d'Arc 94 180 SAINT-MANDE T61.: 374-12-10

#### INFIRMIÈRE DE **OU PSYCHIATRIQUE**

Temps complet 8 h-17 h qu 12 h-20 h 30. Prendre r.-v. per téléphone uniquement. Stá priváe d'HLM, recherche pour renforcer son service

COMPTABLE

expérimenté. Tradeire du B.P. 30 ans environ Libre immédiatemen Adresser C.V. à : « LES TROIS VALLÉES »



- vous svez min. 23 ans. - le goût des contects

mains, - un bon niveau de Culture gé-nérale.

Tesse.
Tel. ce jour à M. MAYORKAS
80 538-56-73.

Groupe jeunes experts comptables Paris Etoile recherche

ASSISTANT (E)

niveau certificat supérieur diplômé enseignement supérieur apprécié, 2 ans expér-pour mission de révision, de sistence et de conseil P.M.E. sous responsabilité directe d'ur

expert compatible. Envoyer C.V. & C.E.A., 10, run Pergolèse, 75116 PARIS.

mportant groupe sidérurgique Étoile recherche

CHARGÉ D'ÉTUDES

DE MARCHÉS

C.V. et présent SIDERFRANCE

LA COMPAGNIE DE SIGNAUX ET D'ENTREPRISES ELECTRIQUES 5500 personnes dont 640 ingénieurs et codres recrute pour PARIS et PROVINCE

#### INGENIEURS RESPONSABLES **AFFAIRES**

Pour assurer la responsabilité complète de réalisations d'installations en courant faible (technique, commerciale, animation des hommes, Formation Ingénieur - 1 à 3 ans expérience professionnelle.

Merci d'adresser C.V., photo et prétentions sous réf. C657 CSEE - Direction du Personnel 17, Place Etienne Pernet - 75738 PARIS Cedex 15

CSEE, L'AVENIR TECHNOLOGIQUE EN ACTION

ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS collaboratoria (tricas) a, iutédiet g nue edinbe nx et glummidnes con-(pas de porte-à-porte).

# **GROUPE CGEE ALSTHOM**

PREMIER FABRICANT FRANCAIS DE SYSTEMES DE CONTROLE ET REGULATION INDUSTRIELLE

### INGENIEUR INFORMATICIEN

Pour système temps réel appliqué au process control. Expérience sur matériel solar souhaitée. Langue anglaise appréciee.

Envoyer CV et prétentions au Service du Personnel - 5, avenue Newton 92142 CLAMART CEDEX

Nous prions les lecteurs répondant aux ← ANNONCES DOMICILIÉES » de vouloir bien indiquer lisiblement aur l'enveloppe le numéro de l'annonce les intéressant et de vérifier l'adresse, selon qu'il s'agit du « Monde Publicité » ou d'une agence.

#### Importante société d'électronique située en bantieue Sud-Ouest recherche pour ses applications Télématique

#### Jeunes ingenieurs 3 à 5 ans d'expérience en

développement de logiciel temps réel.

Adresser votre dossier de candidature sous réf. 5508 AS/GO, à Média-System, 104 rue Réaumur 75002 Paris.

#### **GROUPE BANCAIRE PARIS**

Recherche pour sa Direction « Travaux Immobiliers »

#### JEUNE INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN

diplômé, ayant de 3 à 5 ans d'expérience dans les études et l'exécution d'installations électriques (éclairage, force, distribution BT, postes HT/BT, sources de secours, groupes électrogènes, onduleurs).

Le poste comporte le suivi et le contrôle de la réalisation des installations préalablement étudiées dans le cadre d'une équipe tous corps d'Etat techniques.

Adresser lettre manuscrite avec C.V., références et prétentions sous nº 7.437, le Monde Pub. 5, rue des Italiens, 75009 PARIS.

Le C.I.R.C.E., Centre de Calcul national du C.N.R.S. (Matériels type IBM sous MVS et BULL, important réseau de télétraitement) recrute

ANALYSTES OU ANALYSTES PROGRAMMEURS DOUT SES SERVICES

## système et réseau

Diplôme minimum ingénieur ou maîtrise informatique. Dégagé O.M. Nationalité Française.

Adresser C.V. et prétentions au Secrétariat du C.I.R.C.E. BP 63 -- 91406 ORSAY Cédex.



Région Parisienne (92)

#### **DIRECTION FINANCIERE ET COMPTABLE**

ellement est structurée juridiquement en différentes sociétés, (recherche, diffusion, ication). Elle en nloie au total 50 personnes et réalise un CA de plus de 35 millions

application | Ethe et niole au total 50 personnes et réalise un CA de plus de 35 millions dont une part importante à l'exportation. Sa direction generale souhaite s'adjoindre un collaborateur capable de prendre en charge l'ensemble de la vie financière, comptable et administrative des différentes entités. Cen implique un rôle opérationnel dans les domaines comptabilité, finance, consolidation. (avec l'utilisation et le développement des outils informatiques existants), mais également ur rôle de gestionnaire et de conseil auprès de la dimension générale pour précèder et suivre le développement du groupe. Nous souhaitons rencontrer un homme (minimum 30 ans) possèdant une formation supérieure adantée (commerciale et/ou économique plus D.E.C.S), et une expérience significative des fonctions linancières et comprables acquises de prétièrence en moyenne entreprise. La contraissance de la langue anglaise serant vivement appréciée. Outre ses compétences techniques, c'est un homme qui conçoit que la gestion n'est pa une fonction statique mais un élément moteur du développement d'une entreprise. Les conditions offiertes. Tautonomie et les responsabilités du poste ainsi que les perspectives de l'entreprise sont de nature à intéresser une personnalité d'aventr. Merci d'adresser CV complet, photo et rémunération actuelle, sous rét M 6930 A, à :

EGOR S.A.

8, TUE de Betri 75008 Paris.

PARIS LYON NANTES TOULOUSE MILANO PERUSIA ROMA DUSSELDORF LONDON MADRID MONTREAL

Société française spécialisée dans le développement rural et la production agricole dans les P.V.D. recherche :

#### **DIRECTEURS FINANCIERS**

pour détachement auprès d'importants organismes de développement rurai d'Afrique francophone.

En plus des tâches inhérantes au posts, ils seront chargés : de contribuer, avec l'appui technique du Siège de la Société, à l'informatisation progressive de la gastion des organismes de développement;

d'assurer la formation d'homologues nationaux destinés à prendre la responsabilité des postes au bout de quelques années.

PROFIL SOUHAITÉ:

diplône supérieur en gestion complété par de bonnes connaissances en micro-informatique permettant de concevoir et de réaliser des applications concrètes dans

40 ans environ et de solides références profession dans des fonctions voisines : expérience en Afrique, si possible dans le développement rural.

Envoyer lettre manuscrite. C.V., photo et prétentions à M<sup>th</sup> DELACROIX, 1, rue Samson, PARIS 75013, qui transmettra.

régionaux

sa, départem, du secteur mitaire et sociel du Puy-s-Dôme recherche un le} permanent (e)

21ta à pourvoir immédiater su de travail : Puy-de-Dôme nvoyer lettre manuscrite, V., photo et prétentions au trecteur général de l'UNADME 12, rue Jacquemont 75017 PARIS.

> ANNONCES CLASSÉES TÉLÉPHONÉES '

296-15-01

RECHERCHE

HAUT NIVEAU

EDUVISION

INFORMATICIENS

ayant qualitás pátiagogiques Dur assurar travaux pratiques sur micro-ordinateur en PASCAL BASIC et sur mini-ortsnataur ASSEMBLEUR COBOL Ecrim à MM GEORGEON ÉDUVISION 75, rue de Courcelles 75008 PARIS.

#### INFORMATIS GESTION ANALYSTES-**PROGRAMMEURS**

Burroughs Médium System 1008 - COBOL - GEMCOS Télétraire INGÉNIEURS

ou équivalent, 4 ans expér. en APL 26, r. Deubenton, 5-, 337-99-22.

COURS de VACANCES Province rech. prof. PHYSI-QUE. Egr. UBI, 38, r. des Me-thurine, Perie-8\*, qui trans. AGENCE DE PUBLICITÉ

en pleine expansion CHERCHE D'URGENCE 2 CHEFS DE PUBLICITÉ

Adresser ou déposer C.V. à AMBASSADE PUBLICITÉ 59, rue Seint-Lazare 75009 PARIS, ■ VILLE DE COLOMBES »

92701 80.000 habitants recrute UN ATTACHÉ (E)

POUR
AFFAIRES ÉCONOMIQUES
tulaire maîtrise ou licence
Sciences économiques.

COLLABORATEUR

recherche pour son pentre de FORMATION

# TE SALON DE L'EMPLOT

ider les entreprises à mener une politique de recrutement efficace et dynamique, qui tienne compte des aspirations des cadres; d'aujourd'hui et de demain.

Donner aux Jeunes Diplômés et Débutants les moyens d'évaluer la réalité du monde industriel, les contraintes économiques de l'entreprise, pour y adapter leur talent et leurs ambitions professionnelles.

C'est l'idée directrice de ce salon, organisé par le MONDE avec la collaboration de R.T.L. qui aura lieu du mardi 6 au vendredi 9 MARS 1984 au Palais des Congrès.

ENTRÉE LIBRE

Pour toute demande d'information, s'adresser à :



rédie presse

J. Degave - D. Le Dren - P. Devoulon 85 bis, rue Réaumur, 75002 PARIS Tél: 233.44.21

Le Monde

H. Guinaudeau 5. rue des Italiens, 75009 PARIS Tél: 246.72.23

احكذامن الأحل

- L- FT215 人 ル・テ教師 参議 

ATTENATIONAL BIR

- 90<del>00</del>00

The state of the s

医异性性病 化二甲基

THE PERSON OF THE PERSON

The state of the s

THE PERSON E SATIRETE ---- SINCE AND RESTRICT

immobili appartements.

運難 1977

1 4 2

11.1.

mylal :

a <mark>fati</mark> vilogi, kang T

**温度**图33

2.00

Maria Santa

11.124

The same of the sa

\*\* WYM!

华麗 鲜 概

H. Carrie

der is PRIME

JE 55-58-88 TO RESTE

managed and an an an an an

## D'EMPLOIS

BOS IN PROPERTY OF SECURITY

SEPRODUCTION INTO

47.00 14.00

36 <sub>00</sub>

3£ 00 38.00

A Comment of the Comm 

77.

7.5

eadares

**P**(2)

Entropy .

Ar all and

DE SIGNAUX ELECTRIQUES MARGAMENT & COC. 6. PROVINCE

# SPONSABLE

The rediscription of incloining TEMES STITIONED SET TOWNE make protessionnelly

Cost OF FRESCHER PARIS Codex 15

ESCRICUE EN ACTION ... A Part from Bail

MONTE IN 1888 PARK MIT CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE many Medier the

## **IGENIEUR PRMATICIEN**

CONTRACTOR OF THE PROPERTY. **建筑的** CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE with Carlotte and Se Protection 

tome the Sections reported the MEETS DOMECH PLES 3 de vocine CHARLES SERVICE TO SER Tennonce of messen Ber ( autresse, se un qu'il est Patricipal a ou d'un space.

## **EMPLOT** PLOMES

serier unc ent efficace a e commute des ourd hul et

----

जां के ल for in record Mante. ADOLL V

..... TANKITI. ec in Maria State of the S 194 a.

Metions

NTREE LINE

The second second

Le Monde

Barrier B. Lieber Com.

the day for the 10 THE PARTY OF secrétaires

مكنا من الأعل

ATLANTIC INTERNATIONAL INC (CERGY-PONTOISE)

Flide du Groupe AMERICAN HOSPITAL SUPPLY un des plus importants fabricants et distributeurs de matériel médico-chirurgical au Monde

## secrétaire

parfaite blingue **Anglais-Français** pour son département Marketing.

Ble prendra en charge le secrétariat de deux Cadres spécialisés en Marketing et en Publicité. Une expérience de quelques années est souhaitée. Ce poste offre d'excellentes opportunités de corrière ainsi qu'une rémunération très compétitive.

Merci d'adresser votre dossier de candidature (curriculum vitae et photo) à : Monsieur VAN DEN PEEREBOOM Directeur du Personnel-Laboratoires AHS/France

B.P.-716--95004 CERGY PONTOISE CEDEX qui vous assure une totale confidentialité AMBASSADE

JF. SECRETAIRE
Bil. anglais, second cycle
miversitaire (licence, matt.) Envoyer C.V. + photo tous nº 281.843 M REGIE-PRESSE REGIE-PRESSE 85 bis, r. Résumur, Paris-2\*.

UNION ASTRONOMIQUE INTERNATIONALE Cherche SECRÉTAIRE BILINGUE CABINET D'EXPERTISE **《BATIMENT》** 

ech. pour travail toe partie ume Secrétaire pour rédaction des rapports sur machine à traitement de taute Hermès TTS1 avec tenus et suivi des dossiers

Néc. moyen de transp. pers. Letourneur, 6, rue de la Forêt 78750 Mareil-Marty.

#### DEMANDES D'EMPLOIS

CHEFS D'ENTREPRISE L'Agence Nationale Pour l'Emploi

vous propose une sélection de collaborateurs : INGENIEURS toutes spécialisations

 CADRES administratifs, commerciaux JOURNALISTES (presse écrite et parlée)

H. 31 ans - Ecole des cadres de Neuilly - Anglais (bonnes notions - 6 ans expérience : commerciale, exports, études de marche dans onales «Secteur AUTO») - sens des créativités

grande disponibilité.
RECHERCHE: poste collaborateur marketing au sein direction commerciale - Paris - Province - déplacements ac (Section BCO/JCB 463)

DROIT IMMOBILIER - Diplôme ICH - DEUG Droit - bonnes connaissances de la législation des loyers et des règies juridiques d'administration d'une copropriété - Expérience de gestion joca-tive - Sens de la décision et des responsabilités. RECHERCHE: poste de gestion d'immeubles en location ou copropriété chez administrateurs de biens, syndic, office d'HLM, banque ou compagnie d'assurance - Paris. (Section BCO/JCB 464)

CADRE COMMERCIAL de haut niveau - 38 ans - Licence ès sciences économiques (techniques de communication et d'infor-mation) + ISSEC marketing management international -Anglais - 13 ans expérience marchés internationaux agro-alimentaires - Direction centres de profits, gestion de distribution de produits de grande consommation, mise en place organisationde produits de grande consornelle de politiques commerci nelle de politiques commerciales et se l'anger.

RECHERCHE: situation - France - Euranger.

(Section BCO/JCB 465) es commerciales et de marketing.



ECRIRE OU TÉLÉPHONER : 12, rue Blanche, 75436 PARIS CEDEX 09 Tél. : 285-44-40, posts 33 ou 26.

#### DEMANDES D'EMPLOIS

JEUNE ARCHITECTE RENIFLEUR RECHERCHE .... EMPLOI STABLE

ETUDIE TOUTES PROPOSITIONS, TOUS SECTEURS D'ACTIVITE

ramment, cherche travail er France à partir du 1º juillet 84 Expérience d'enseignement. Toutes offres considérées Church, J30 Kirby Lodge inversity of Wawick, Coventry CV4 7AL UK.

Esthéticienne débutante ch emploi Paris, rég. parisienne. Ecr. s/nº 6.572 la Monde Pub. service ANNONCES CLASSÉES 6, rue des Italiens, 7500@ Paris GRAPHISTE, CHEF DE STUDIO,

gde expérience en agences ROUGHS, MAQUETTES cherche cherche
place. Faire propositions
s/réf. 1000 à AFFLUENTS
49, av. Trustaine, PARIS-9qui transmettra ou
appeler 347-57-12.

ATTACHE DE PRESSE

domaines

165 HA

15 km AMENS

étaire -vd direc

BOIS A EXPLOITER

PAVILLON DE CHASSE Possibilité lots.

PREVOST (22) 91-46-15

viagers

BIR-HAKEIM, près Seine imm. récent, très bel appar 4 p., tt cht, 6° ét., asc., occup 82/73 ans. 235.000 + rem

25 ans, formation Supérieure, Exp.: rel. publiq.. rel. presse. Personnairté dynamique. Ch. poste à plein tempe ou partiel dans Sté structurée à Paris. Téléohone: 900-63-92.

situation stable. Ecrire M. COURET. 5, rue of Beffroi, 02200 SOISSONS. nterprète et traductrice,

39 ans, langue maternelle alle-mand, langues étrangères, franç., angl., portugais, ch. place responsab. Paris et entvir. Ecnre sous le m TO44, 175 M RÉGIE-PRESSE 85 bis, r. Résumur, 75002 Paris

RESPONSABLE DE BASE VIE? Je suis votre homme inence similaire alliée calle de l'expatriation,

Disponible rapidement. Ecnre sous le nº 607 M RÉGIE-PRESSE

H., 51 ans, autodidacte, seprit décision, volonté créative, rech. situation en rapport avec acti-vité arristique. Ecr. s/nº 2.795 le Monde Pub., service ANNONCES CLASSES, 5, rue des Italiens, 75009 Paris. J.H. 26 ans. DEA droit de

Affaires et droit Economique (3° cycle Sorbonne). DESS droit des affaires immo bilères (3° cycle Sorbonne Cherche 1= EMPLOI. l'éléphone : 780-55-94 ent 11 h et 14 h. Disponible pour déplacemen fréquents.

Dame, soixant. Brine présentat. Très bonne dectylo Bonne orthographe, rech emploi extremps aprèsmité St-l'extre ou proximité emploi m-temps aprée-midi St-Lazare ou proximité Libre rapidement. Eure sous le nº 505 M RÉGIE-PRESSE 85 bie, r. Réaumur, 75002 Pans.

#### propositions diverses

L'Etat offre des emplois à toutes et à tous ave notre revue spécialisée FRANCE CARRIÈRES (C 16)

B.P. 402-09 PARIS Les possibilités d'emplois à l'ETRANGER sont nombrouses et variées. Demandez une documentation sur la revue spécialisée MIGRATIONS (LM)

automobiles

#### ventes

de 5 à 7 C.V.

AUDI 100 AVANT CD 5 cyl. Deset - 7 CV modèle 1982 Première mem - 80 000 km 62 000 F (Prix T.T.C.) rédit poss. 100 %, 48 mois 8. MERIE, 160, 699-52-28 (après 20 heures)

PEUGEOT 305 GL Année 1982 Km 69.000 Prix 24.000 F Tél. : 060-66-32 après 18 h.

de 8 à 11 C.V.

CITROEN CX 2 500 Diesel modèle 1981 - 50 000 km Prix 48 000 F M. ARGUEL Tél. 425-16-88 après 19 h. RENAULT 20 TS 1982

Calandre 4 phares PNEUS NEUFS - 46 000 km 45 000 Francs 644-30-61 (après 18 h)

# appropriate the state of the st

# L'immobilier

#### appartements ventes

1" arrdt ' LOUVRE IMM. XVIII

3° arrdt LE MARAIS

Beau 2 P., it oft, impaccable Vis. s/pl. jaudi, de 14 h 30 : 18 h, 62, RUE SAINTONGE TREVAL 277-62-23.

ne GRAND HOTEL PART. Nombreuses surfaces à rénover. — 238-63-62.

belies prestations. 13 h/17 / 271-90-44, soir 828-72-71 5° arrdt

neuf, calme, solež, poutres. 633-44-00/(35) 90-27-05.

CŒUR DU QUARTIER LATEN BEAU 5 P. 130 m²

6º arrdt

ST-SULPICE. Dans ancien HOTEL PARTIC. XVIIIIP Superbe DUPLEX 200 m<sup>3</sup> GRANDE TERRASSE. DORESSAY — 624-93-33.

VAVIN. 327-82-40

ST-ANDRÉ-DES-ARTS Coquet stridio, poutres, kh-chen, sel. ess. 180.000 F. 555-82-33 bureau ou le soir 200-35-01,

7º arrdt 2/3 P. BAG. 658.900

10° arrdt

10°, PRÈS MÉTRO, quartier soimé, trun. socien, bon état, 3° étage. STUDIO, cuis... z. d'esu, w.-c., 24 st², chir,

11° arrdt

Nº YOLTAIRE Beau 3 P., tz. cft, balc., in pierra de t. 450.000 F.

LERMS 355-58-88.

12° arrdt A vendre, Paris, Daumeenii, ref. neuf, 2 P. sur rue et cour. Ch. 200 F. Px: 340.000 F. Poss. crid. Téléphone: 371-09-59.

MICHEL BIZOT

4º arrdt CŒUR MARAIS

9. RUE SAINT-MERRI

très bel immeuble gierre de t studio et 2 P. en duplex ref. nf.

gd afjour, 4 chbres + service 5°, asc., gd balcon PLEM SUO. 1.630.000, VERMEL 526-01-50.

RUE SAINT-JACOUES
imm. pierre de talle, sic., beeu
3 P., entrée, cuisine, beine.
A SAISIR 634-13-18.

**YAYIN - 327-82-40** pptaire vol 2 et 3 p. refait m bel prestat. Soir 828-72-71.

2 pièces, 1° ét. 270.000 Caime Soir. 828-72-71.

Coquet 50 m², charme, cain et claix, portait état. PROMOTIC. 553-14-74.

Voltare, 110 m². 354-42-70. ATELIER ARTISTE.

## Hauts-de-Seine

**BOURG-LA-REINE** 

200 st R.E.R., neuf, 4 P. et 5 P. duplex.

**Province** 

NICE Résident

achats

JE RECHERCHE

A LA DÉMANDE DE CLIENTS SÉRIEUX ET SOLVABLES

Appartements et Maisons bien placés dans Paris

Classique ou onginel ESTIMATION GRATUITE PRÉALABLE A TOUTE VENTE. SERGE KAYSER 328-60-60.

**GROUPE DORESSAY** 

APPTS 150 A 250 m²

ACHAT OU LOCATION CENTRE-ot-OUEST PARIS 624-93-33.

Jean FEURLADE, 54, ev. de La Motte-Picquet, 15-, 588-00-75, pale comptant, 15-,7- arrts. APPARTEMENTS grandes surfaces et RAMEUSIES. MÉMES OCCUPES.

locations

non meublées

offres

Paris

locations

non meublées

demandes

Paris

Récent 3 p., verdure, it cft. 2° ann. 500.000. 266-32-35. MICHEL BIZOT. Bel imm. asc. benu 3 P., tricht, occupé deme 896e: 350.000 F - 543-88-60. Michail Bizot. Sté propiétain vend 2 p., cais., s-de-b, w.-c. Refait neuf. 260 000-f. 553-61-45

14° arrdt

A VENDRE MONTPARNASSE, bon 144 MONTPARNASSE, zon 1--, sur cour, calme et verdure, Maleon sur 3 niveaux de 27 m², terrasse plamis au-dessus. 4/5 pièces, volumes intérieurs Originaux. Raz-de-chausse : possibilité Raz-de-chausse : possibilité

ommercial ou professionne 980.000 F. Téléphone : 742-70-72 PLAISANCE 110 m² CHARMANT DUPLEX ATELIER D'ARTISTE GARBI - 567-22-88.

ALÉSIA. Ensoleillé, 2 P., trée, cuis., s. d'eau, étage, 280.000 F. 327-55-04.

15° arrdt

Prise Mairie, Sté propriétaire vend de bei immeuble, 2 P., cuis., w.-c. Occ., 180.000 F. 553-91-45. Mª BALARD, imm. pierre de t. briques, ravalé, év. + chbre, tt cft, chf. cent. A rafraichir. Px intéressant. 834-13-18.

16° arrdt 16° SUD Agréeble gale maison r.-de-c. + 4 ét. Poss. prof. Garage. 6.300.000 F. Martin 587-47-47.

Studio, 42 m², loggia, tout confort, 450.000 F. Téléphone : 222-51-88. H.-MARTIN, 220 m²

Dans somotueux hôtel partic. soleil, 3 bains, 2 parkings. EMBASSY - 562-16-40. 17° arrdt

45 bis, AV. VILLIERS

M- MALESHERSES
DUPLEX AVEC MEZZAMNE
de 2-4-8 P. et STUDIOS
LUXUEUSE RÉHABLITATION.
Via marc.-joudi 13 h 30/17 h.

BATIGNOLLES Imm. neuf, stand., restent: 12 appts studio, 2 et 3 p. Livraison 11/84 ts les irs y compris dimenche 14/18 h. 228-26-80. Soir 828-72-71. 67, pt. Dr-F.-Lobligeois.

PONT CARDINET seion, salle à manger, 2 cribres, cuis., bains, bei kmm. pierre de maille, arc., 890 000 F GARBI - 567-22-88. 20° arrdt

A vandre, Paris, Gambetta, 3 P., tt cft, 52 m², 4º ét., tr. ensol. Prix: 350.000 F. Téléphone: 371-09-59. MA TÉLÉGRAPHE imm. ré-M\* TBLEMANTE, smm. roent, sand. '12" wt demier étage. STUDIO, cuis. équipée, baint, w.-c., rangement, balc., cave, park. 245.000 F. EGETIM. 562-52-22.

( 91 - Essonnie DRAVEIL Résidentiel Prox. forêt de Sénart. Caime absolu. Soleil. Verdure.

A VENDRE APPT 2 pièces, 48 m² + perking. Cusine, celler, w.-c., beins, entrée, tout confort, chauffage eau chaude urbain. 1" étage. Bon état. Prix : 250.000 f.

Téléphone : 686-06-14.

#### meublées demandes

Paris SERVICE AMBASSADE

Finitions en cours. 4 P., 102 m² + box : 1.130.000 F S.P.D.I. 350-14-80. pavillons

Particulier vend spiens 3/4 pièces, 85 m². Term vue mer. Parking. 480 000 F Tél. 16 (42) 27-58-35. appartements

**PAYILLONS** PAR ORDINATEUR Appeler ou écrire : Centre d'information

TAVERNY, pavillon meulière quartier résidentiel, 7 poss, tt cft, 540.000 F. 770-56-65.

# 27 bis, evenue de Villiers 75017 PARIS - 227-44-44.

Locations

Métro Duplett, sane agence, 2 P. ensoleillé, cuis., s. de b., tél., cave, 4º asc., 2.767 F.C.C. Libre 15 mars. Tél. 577-19-52 après 18 h 30. DANS LE 16

Bd DIDERO:
Votre siège social ta service.
Crédit locat, bus, à l'heurs
extrution rapide de sté.

Part. à part. cherche 2 pièces loyer max. : 2.000 F. Tél. : 285-42-26 de 9 b 18 h, M. GARCIA. Pour cadres et Personnel IMPORTANTE SOCIÉTÉ INFORMATIQUE rech, divers appris tres carágories vites, Paris, banisue. 504-48-21, p. 24.

(Région parisienne) Urgent rech. appert. 5/6 pces proche penlieve. Faire offre ..... 781-69-68. Pour Stés européennes, cherc villas, pavillons pour CADRES Durée 3 et 6 ans. 283-57-02

locations meublées

Pour cadres mutés Paris rech. du STUDIO au 6 P LOYERS GARANTIS par Stée ou ambassades. 285-11-08.

CHENNEYVÈRES-S-MARNE (94)
PAVILLON zone résidentielle, exposé sud. Disponible. Raz-de-chaussés : séjour 32 m², chambre, grande cuisine, pendie, salle de bains, w.-c. Euge : 3 chembres, cabinet de toilette, placard, soupents aménagaable, placard, soupents aménagaable, placard, cove, débarras. Jardin, terrain 280 m².
Prix 685.000 F.
Particulier à particulier.
Téléphone : 576-91-73. CHENNEVIÈRES-S-MARNE (94)

Recherche 1 à 3 B. Paris méf. 5-, 6-, 7-, 14-, 15-, 16-, 1-, 12-, avec ou sans travaux PAIE CPT chez notaire. 373-20-67 même le soir.

USQU'A 120 KM DE PARIS SELECTION GRATUITE Centre d'information FNAIM de Paris IIe-de-France LA MAISON DE L'IMMOBILIER 76017 PARIS. T. 227-44-44.

Pavilion récent 1974 Typs F 4 + 2 garages sur 2.500 m². 1 h 30 de PARIS ports Sologne (étangs, bols). Prix 280,000 F. Tél.: 18 (46) 42-08-32.

# ST-GEORGES, 5 P.

3.300, Limitée 10 ans. LODEL 355-00-44.

F. CRUZ 266-19-00

## immobilier

information **ANCIENS-NEUFS** DU STUDIO AU 6 PIÈCES SÉLECTION GRATUITE PAR ORDINATEUR Appaler du écrite : Centre d'information FNAM de Para Ile-de-france LA MAISON DE L'IMMOBILIEI

### Immobilier d'entreprise et commercial

## bureaux

DOMICILIATION

Inscription R.C. location de bureaux, talex 651-29-77 (en permanen Std CHAMS 346-76-34

DOMICILIATION 16°. Champs-élysées 40 à 340 F PAR M

Bureaux équipés avec services ou votre siège social Tél., telex, secrétrairet, selles de réunion av. vidéo, bar, etc. Loc. courte ou longue durée ACTE - 562-66-00

ACTE S.A. 359-77-55. VOTRE SIÈGE SOCIAL DOMICILIATIONS S.A.R.L. - R.C. - R.M. Constitution de sociétés. Démarches et tous services. Permanences téléphoniques

#### locaux commerciaux

Ventes PANTHÉON

AFFAIRE A SAISIR
tocal colal TTE PPTE
270 m² ENVIRON
PLACEMENT EXCEPTIONS
URGENT 634-13-18.

fonds

de commerce Ventes STÉ COMMERCIALE

beau bail petit loyer, activité ne nécessitant aucune apécialisat. Renseignements 647-40-44. CIDES — 723-82-10 CHAMPS ÉLYSÉES

Domiciliations : 8-2. SECRÉTARIAT, TÉ., TELEX.

355-17-50.

2. ....

140 m², bel imm. bourgeois VIAGER OCCUPE 1seule tête, 84 ans (hmme) 100.000 cpt + 5.000/mens VERNEL. 526-01-60. Bijoux

**BLIOUX ANCIENS** 8, RUE LA BOÉTIE, 8° rentes indexées garant Etude gratuite diacrète.

AUNAI UN **BIJOUX ANCIENS** ARGENTERIE - VIEIL OR

Si vous vendez : bijoux, or, débris, pièces, etc., ne faites rien sans téléphoner. 588-74-36. JEAN DELOR FABRICANT JOAILLIER

OCCASIONS - 40 % 1, RUE DU HAVRE M-SAINT-LAZARE HAVRE-CAUMARTIN BIJOUX ANCIENS
BAGUES ROMANTIQUES
se cholessent chez GILLET
12, td'Arcole, 4\*, 354-00-83
ACHAT BIJOUX OR-ARGENT
Métro: Cité ou Hôtel-de-Ville

Cours

MODERN JAZZ Dense ecrobetique, claquette gymnastique, Studio Rodier 6, ne Rodier, Paris-9°. Téléphone: 285-49-97. COURS INTENSIF Du 13/2 au 9/3/1984
Niveau débutant
du lundi au vendradi
de 9 h à 12 h 15
Prix 1 320 F. Inscription à :
L'INSTITUT GOÈTHE
17 au d'Ésez 75016 Paris

Vende centre grande ville (Alsace-Lorraine) cause retraite AFFAIRE DE COIFFURE ET D'ESTHÉTIQUE, gros C.A. Ecrire sous le n° T 044.171 M Régue-PRESSE 85 bis, r. Résumur, 75002 Paris.

SACRIFIE 50 % VALEUR
30 KM NIMES, caravaning résidentiel, pisc. grill, 3 ha,
100 emplec. équip. prêt à ouvrir, prix avec murs
1.960.000 F. Ecr. № 5082 a :
Agence Hevest Annonces
81, r. République, 69002 Lyon. Cause retraite part, vand libre Vendée (85) car. tr. renommé. Qu'atra-Chemins-de-l'Ole, routes nationales 137 et 160 (aux feux rouges), maison ancienne impeccable 8 p. + bâtiment en magasin 350 m², parfait érat + parking 2,000 m², conviendrait tous commerces.

conviendrait tous commerces. Prix justifié 1.000.000 F. Té-léph. : (16-51) 66-07-61.

#### Ameublement

**FABRICANT** DE MERISIER MASSIF VENTE DIRECTE PARTIC.

Bübliothàques, séjours, chbres, etc. Meubles de style en meri-sier masaif, cirés à la main réelisés ds une hte qualité de fabric, de pure trad. artis. ATELIERS FAURE 261, r. de Belleville, 75019 Paris 202-50-27, tace M° Télégraphe.

Animaux S.O.S. chats adultes castrés (

adorables chattons orphalirs.
Cherchent foyers douillets et beaucoup de caresses.
Téléphoner au 531-61-98 le soir après 19 h. Antiquités

Ach. meubles, tableaux, linge anc., etc. Palement cpt. Tél. même dim. 373-38-63, 262-80-20.

ACHAT OR

Brillants, débris or PAUL TERRIER, 225-47-77 35, rue du Colinia 35, rue du Colisée, 75008 Métro Saint-Philippe-du-Rouk ACUAT AD

MODERNES, BRILLANTS PERRONO DEPUIS 1880 A Opéra, 4, Chaussée d'Amin, Etoile, 27, av. Victor-Hugo.

**YENTE NEUF 20 %** 

J. F. 1° prix Conserv. donne lomicile, lec. PIANO, soli Soir : (236-02-79). Achat livres

Accessoires

PIÈCES AUTO **ACCESSOIRES** housses, auto-radio, alarmes et système anti-vol, pièces d'origine BMW. Flat, Saviern, Renault, Paugeot, amortisseurs KOM, peintures au kilo. SERVICE EXPORT garenti AUTOTEC 93, svenue d'Italia, 75013. 331-73-56.

17, av. d'iéna, 75016 Paris Téléphone : 723-61-21. Enseignement

**25%** SCHOOL OF ENGLISH

Débarras rves, graniers. Paris, provin Téléphone : 263-17-50. Particuliers

(offres)

A vendre cause double emploi pondeur téléphoni MOQUETTES 1= CHOIX 100.000 m<sup>2</sup> Tous types et coloris. Prix entrepôt. Pose assurés. 75-18-19. BINEAU MOKET'S. 1 platine disque Type APB 20 C;

AF S 20 C; 1 ampli Akgl; 1 aspirateur Paris-Rhône; 1 plaque chasifianta électrique 1 combiné Jeannetta Moulines Téléphone: 258-27-17. Décoration

PAPIERS JAPONAIS

A PARTIR DE 180 F (7,80 m × 0,91 m)

Grand choix de coloris et de pailles disponibles sur stock suvelle collection de liège e uleeux sur pepier de couleu 37, rue de Cheeux 75012, 307-24-01 27, avenue Rapp 75007, 555-88-22

Documentation complète et échant, contre 10 F par chèque. Minéraux 4-6 FÉVRIER EXPOSITION

MINÉRAUX FOSSILES VENTE - ÉCHANGE De 10 à 19 h.
SALLE DES FETES
DU MONTMESLY
7, rue G.-Duhamel, 94000

CRÉTEIL. <u>Le</u>çons

HENRI LAFFITTE
Achat comptant de LIVRES.
13, r. de Buci, 6°. 326-68-28.
Distribus un catalogue.

ENGLISH IN ENGLAND Au bord de la mer 1100 Km de Londres, notre hôtel de 100 chembres de enommée mondaale et saute dans le même bâtment notre ecole d'Anglais

RÉDUCTION

Ramsgate Kent Angletere Tel 843-51212 Telen 96454 ou Mitte Bouldon 4 Rue de la Perseverance Eauponne 95 Tel 13: 359 26 33 (Sorre)

#### Maroquinerie

Solde sur prix de gros 20 à 30 % sur prix marqués VISCONTI, 5, rue M.-Le-Comte Me Rambutseu. 272-16-88.

Moquettes

Musique

PLANOS TORRENTE

ACCORD, EXPERTISE DEVIS POUR RESTAURATION. Téléphone : 840-89-52. Papyrus

PAPYRUS D'ÉGYPTE peint' main, gros, demi-gros, particu-liers à partir de 35 F. 85, rue Michel-Ange, 75016. 651-61-67, Philatélie

ACHÈTE CHER COLLECTION TEMBRES FRANCE, EUROPE OUTRE-MER. 369-76-98. Photo **- 40 %** 

TRAVAUX PHOTOS DRUG'PHOT' 21, rue Le Peletier, Paris-9\*. Pour les jeunes VACANCES : févriar, Pâques 4/12 ans. Petit effectif, via

familials, activités diverses dont Poney-Club. YONNE. Les LUTINS. (86) 66-05-52. Psychologie

LE CENTRE GURDJÆFF-OUSPENSKY EST OUVERT Téléphone : 436-61-69. Troisième âge

CAME(JAS, retraits, valides semi-valides. Pr. Peris 77320 JOUY-S/MORIN, (6) 404-05-75. Vacances

Loisirs SAVOR, 20 km MEGÈVE, station du Col-des-Saisies.
1 850 - 2 850 m. Station ski, pisse et fond. Particulier loue pour 2 à 4 personnes, à 100 m des remontées mécaniques dans chalet neuf (exposition plein sud), appartament meubit, tout contort. 2 pièces, coin culsine équipé, salle de bains, w.-c., cheminées, balcon, tous commerces, école de aki garderie d'enfants.
Tél. 16 (1) 546-36-40. Du lundi su vendredt, à partir de 19 h. Eventuellement le 16 (1) 934-34-17.

**Tourisme** 

Driscoli House Hötel
200 chembres à un it. Demi-pension, £ 50 per semaine adultes entre 21-60 ans. S'adresser à 172. New Kent Rosel London SE 1 Téléphone: 01-703-4175.

PIED DES PISTES PYRÉNÉES 2 000 Font Romeu (Pyrénées Onentales Location CHALETS, APPTS Février, Pâques, Eté (68) 30-17-27. Echange attractive, appt
Amsterdam-Paris, vacances de
Pâques, 20-27 avril 84
Stude 70 m², tt ch
centre Amsterdam contre appt
3/4 chbres centre Peris.
Ecr.: vite F. BRINK.Nassau-Ecr.: vite F. BRINK Nassau-kade 12 1052 AMSTERDAM.

LES ARCS 1 800

è louer appt plein sud, balcon, 8 pers, du 18 au 25/2/1984. 4 000 F (33) 05-15-04 (ap. 20 h)

#### Les frontières françaises sont partiellement ouvertes

frontières françaises sont à nouveau ouvertes aux importations de porcs néerlandais, à l'exception de celles originaires des zones touchées par la fièvre aphteuse. Ce jeudi 2 février, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes doit statuer sur la demande de mise en liberté de M. Jean-Jacques Riou, incarcéré depuis la mise à sac de la sons-préfecture de Brest le 19 janvier. Le Centre national des jeunes agriculteurs a défini mardi «les dispositions à prendre au cas où

Depuis mardi 31 janvier à minuit, les M. Rion ne serait pas libéré». Elles n'ont pas été rendues publiques. Les quatre FDSEA de Bretagne ont déponcé «insuffisance des mesures arrêtées par les pouvoirs publics ».

Pour sa part, M. Bernard Thareau. rlementaire européen, ancien président de la parlementaire européen, ancien presucen ve m Fédération nationale porcine, de 1969 à 1977, a déclaré au nom de la commission agricole du Parti socialiste que le gouvernement aurait du rabais «significatifs» qu'ils intervenir plus tôt pour accélérer la mise en certains clients des pays tiers.

piace de la caisse de régulation, que l'élerage porcin en Bretagne connaît «une situation dramatique pour certains qui a été voulue par

Le PS propose de mieux réguler les marchés par des conventions entre les différents partenaires de la filière porc, et se demande pourquoi les céréaliers ne consentiraient pas aux éleveurs français les rabais «significatifs» qu'ils consentent à

#### Crise bretonne

(Suite de la première page.) Il faudrait une baisse de 20 F du quintal (soit - 13 %), selon M. Pièto. Bref, féverole, sousproduits, céréales : on sent qu'il y a quelque chose à faire dans ce do-maine du prix de l'aliment. On le sent d'ailleurs depuis des lustres...

Dans l'ensemble de la Bretagne. le tonnage vendu par les fabricants d'aliments a baissé en 1983 du fait surtout de la crise du poulet qui a entraîné la disparition de quelquesuns d'entre eux, trop spécialisés. Chez M. Piéto, la vente des aliments pour porcs a diminué aussi, faiblement certes (- 0,23 % pour être précis). Tendance inquiétante quand on sait que la marge de cette industrie est tombée de 3 % à % du chiffre d'affaires. Dépôts de bilan, limitation des investisse-ments à la recherche de l'automatisation : telle est l'évolution du secteur, pour le privé du moins. Mais il y a plus : on arrive en Bretagne au moment où les fondateurs d'entreprises qui ont assure le décollage de la région sont en âge de passer la main. D'ici cinq ans, se-lon M. Piéto, il ne sera pas impos-sible de voir quelques grands groupes s'intéresser aux usines des PME. Un signe : i'UFAC, Union des fabricants d'aliments composés. sorte de holding technique (et non financier) auquel adhère une série de l'abricants français vient d'être repris par le groupe néerlandais Hendriks, lui-même filiale de la

Dans cette affaire du porc, tout le monde trinque, mais la France plus que ses concurrents et partenaires européens. Pour des raisons monétaires. Avec un pouvoir d'achat du mark ou du florin plus

élevé que le franc par rapport au dollar, l'éleveur du nord de l'Eu-rope dispose d'un avantage : il puis, il y a les fameux montants compensatoires monétaires (MCM), qui font se fâcher tout rouge les éleveurs en général et les Bretons en particulier.

« Il ne s'agit ni plus ni moins que d'une manipulation des prix, explique M. Sébastien Coupé, président de la Coopérative de la région de Lamballe, la Cooperl (1,5 milliard de francs de chiffre d'affaires). En 1969, faute d'avoir voulu augmenter les prix agri-coles, le gouvernement français a inventé les MCM pour empêcher que nos produits ne profitent à l'exportation d'un avantage de change. Du coup les Allemands, quand ils ont réévalué le mark, au lieu de baisser leurs prix agri-coles, ont mis des MCM dans l'autre sens. On a accepté que soit subventionnée la production allemande, alors que les éleveurs étaient déjà avantagés par le meil-leur pouvoir d'achat de leur mon-naie. Debatisse et Guillaume ont avalisé le tout (1).»

Depuis quatorze ans que ces MCM existent, ils ont modifié le paysage agricole de la Communauté, en favorisant l'élevage dans les pays du Nord et en Allemagne fédérale surtout. Prenons seule-ment l'évolution de ces dernières années, explique M. Jean Ganbert, éleveur de porcs, maire de Pluduto et conseiller régional PS : entre 1978 et 1981, la France perd de l'argent, les Pays-Bas et l'Allemagne n'en gagnent pas. Fin 1981 et début 1982, avec l'amélioration des cours, les éleveurs français se pres agriculteurs de comprendre

refont une santé, c'est-à-dire une trésorerie. Les Allemands et les Hollandais investissent. C'est le résultat de leurs investissements qui déferlent aujourd'hui. .

Sur le plan technique, on est au même niveau que les Hollandais, meilleurs que les Allemands, plaide M. Commault, directeur de la Coopal. Qu'on supprime les MCM et la production report en Bretagne, on installe des jeunes, on crée des emplois. On s'en sort parce qu'on est plus compétitifs. L'excédent de production européen? Il disparattra ailleurs, en Allemagne, au Pays-Bas, où les éleveurs les moins compétitifs sub-sistent, à l'abri des MCM. Mais, Bon Dieu! qu'on nous en débar-rasse, de ces MCM, et on verra.»

Le ton est passionné. C'est que le temps presse. « Il va nous fal-loir organiser les dépôts de bilan, pour que les gens ne soient pas humiliés », laisse tomber M. Coupé. Passionné, le ton, parce qu'il y avait en un espoir. . Dans notre conseil d'administration, ils étaient tous rocardiens, lance-t-il. Mais dans ce département, où tous les députés sont socialistes, on est guéri du rocardisme. »

Le style et surtout les dernières sorties du ministre de l'agriculture, sur les MCM, sur les marchés au cadran (2), sur les « libéraux » bretons, cela ne passe pas. « Nous, on lui demande d'arrêter le système des MCM. On sait bien que c'est une affaire de négociation, mais il nous fait passer pour des imbéciles qui ne le sauraient pas. Il me rappelle mon propriétaire lorsque j'étais fermier. Le ministre hollandais, il demande à ses pro-

les Bretons; Rocard, lui, il nous trahit avec la complicité de Guillaume! - Bref, pour ces éleveurs, les pouvoirs publics, - et M. Francois Mitterrand, dont la dernière déclaration sur les MCM en conseil des ministres du 25 janvier est aussi visés, - la gauche, qui, dans son programme, avait inscrit la suppression des MCM, n'ont pas assez mis le paquet sur ce point.

« Il n'y a pas de volonté évidente d'arrêter ce système qui a déjà détruit l'élevage porcin dans les au-tres régions de France. Maintenant, c'est au tour de la Bretagne ., conclut M. Commault.

Un détail qui n'est pas sans im-portance : M. Sébastien Coupé, le père de l'expansion dans la région de Lamballe, est piutôt un gros éleveur. Il avait appelé à voter en 1981 contre Giscard d'Estaing. Et, nous on dit des socialistes des Côtes-du-Nord: « On aimerait bien que tous les libéraux soient

JACQUES GRALL.

#### Prochain article:

#### LE RESSORT EST CASSÉ

L'ancien et l'actuel président de la Fédération nationale des syndi-cats d'exploitants agricoles (FNSEA).

(2) Marchés aux enchères descen-dantes, installés dans le Finistère et contrôlés par les éleveurs.

#### Le prix de revient du porc UN EXEMPLE DE CALCUL

Il faut, pour un bon éleveur, 3,5 kilos d'aliments pour faire 1 kilo de viande. C'est ce qu'on le l'indice de co tion, qui peut alier de 2,9 pour un très bon éleveur à 4 pour le plus mauvais. En arrondissant à 2 F le prix de 1 kilo d'aliment, le kila de porc revient déjà à 7 F. Ajoutons 60 centimes de frais divers (vétérinaire) et généraux.

Pour un élevage moyen qui sort mille porcs de 100 kilos, le salaire avec les charges de l'éle veur représente 1 F par kilo (soit un salaire mensuel charges com-prises de moins de 8 300 F). Le s'élève déjà à 8,60 F. Les amorments varieront de 0 à 1 F, salon l'ancienneté des installations. Le jeune qui démarre sort un porc à 9,60 F le kilo vif, soit 960 F pour 100 kilos, qui seront payés sur la base de 80 kilos en poids net. D'où un prix de revient réel de (960/80) 12 F. Autrement dit, si le cours se maintient à 8 F, il perd 4 F par kilo, et celui qui n'a plus d'amortissement, 3 F. Soit de 400 F à 300 F par

A titre de comparaison, les MCM allemands représentent une aide de plus de 80 F par porc et les MCM hollandais de plus de 40 F. Si les cours remantent, au prix de revient, l'avantage des MCM demeure. Si les cours dépassent le prix de revient, il y a tout lieu de penser qu'ils auront remonté également sur les marchés des pays concurrents pour els l'avantage des MCM du-

#### Les ministres des Dix sont parvenus à un accord sur les quotas de pêche pour 1984 De notre correspondant

Bruxelles (Communautés européennes). - Les ministres de la pêche des Dix, rénnis mardi 31 janvier à Bruxelles, sont parvenus à se mettre d'accord sur les quantités de poisson à pêcher dans la - mer communautaire - en 1984 et sur le montant des quotas à attribuer à chacun des Etats membres.

Les Français retrouvent à pen près leurs quotas de l'année passée, et même supérieurs pour le lieu noir et le maquereau. Cet accord montre que la politique commune de la pêche, dont la réglementation de base a été approuvée par les Dix, après des années de querelle, en jan-vier 1983, peut tout à fait être gérée. La démonstration, jusqu'ici, n'en avait pas été faite, puisque, l'année passée, la fixation des TAC (total de capture autorisé par espèce) et des quotas n'avait été acquise qu'au mois de décembre! Il faut dire qu'alors la discussion butait sur le problème de la pêche au hareng en

mer du Nord : en raison de l'énuisement des - stocks -, les droits de capture à se partager étaient très

La politique de conservation qui a été pratiquée a porté ses fruits, les bencs de harengs sont revenus plus nombreux, et la repartition des quantités disponibles n'a pas fait, cette fois-ci, l'objet d'empoignades aussi sévères que celles de l'amée

La Communauté, pour élargir son domaine de pêche, multiplie les accords avec les pays d'Afrique occidentale et de l'océan Indien. Le conseil a ainsi donné son feu vert au renouvellement de l'accord avec le Sénégal et à la conclusion d'un accord, nouveau celui-ci, avec les Seychelles. L'un et l'autre intéressent principalement la pêche tho-nière océanique française.

PHILIPPE LEMAITRE.

#### SELON LA COMMISSION EUROPÉENNE

#### Les offices britanniques du lait auraient reçu 5 milliards de francs de trop

De notre correspondant

Bruxelles (Communantés européennes). - Le dossier britannique au sein de la CEE devient chaque jour un peu plus complexe. L'affaire qui agite les milieux communautaires, à propos des pratiques des offices du lait au Royaume-Uni, ne va pas améliorer l'opinion des Bri-tanniques à l'égard du Marché commun. Le Daily Express du 28 jan-vier n'a-t-il pas traité d'annes - les responsables européens, après que la difficulté fut devenue publique.

En apurant les comptes du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) pour les exercices 1978-1979, le contrôle financier de la Commission européenne aurait conclu que le budget communautaire a versé au total 750 millions d'ECU (5 milliardss de francs) de trop aux organismes britanniques d'intervention laitiers. Selon les experts européens, les sommes irrégulièrement versées sont dues au système de prix pratiqué par les Milk Marketing Boards qui pré-voit des tarifs différents selon l'utilisation et la destination du lait.

Quelle conclusion la Commission va-t-elle tirer de ce dossier particulièrement embarrassant? Elle peur faire valoir que le règlement communantaire sur les modifications à apporter au fonctionnement des

offices britanniques date de juillet 1979. Compte tenn du délai d'adaptation normalement accordé dans ce domaine, elle a un argument de poids pour classer l'affaire.

Reste que les offices de lait sont toujours en infraction. Bruxelles s'est finalement décidé la semaine dernière à porter le différend devant la Cour enropéenne de justice. Quelle sera sa position si les verse-ments injustifiés atteignent, à partir de 1980, des montants aussi substantiels que ceux enregistrés an cours des années précédentes ?

De plus, pourquoi la commission a-t-elle mis autant de temps à faire appel à l'arbitrage de la juridiction communautaire? Le rapproche-ment qui est déjà fait avec avec le remboursement (également 750 mil-lions d'ECU) réclamé par Mm Thatcher à ses partenaires pour alléger la contribution de son pays au budget communautaire de 1983 ement pas série sime l'ampieur du problème. Mardi 31 janvier, M= Thatcher a déclaré aux Communes qu'e il serait abso-lument intolérable » que la Commis-sion européenne réclame à Londres un remboursement.

MARCEL SCOTTO.

#### Les viticulteurs californiens veulent être protégés contre les importations européennes

niens ont demandé officiellement, le 27 janvier, aux autorités fédérales de taxer les importations de vins de table en provenance de France et d'Italie. Ils affirment que ces vins bénéficient de subventions et sont vendus aux Etats-Unis à des prix de dumping. Le département du commerce devra dire d'ici vingt jours si la demande est recevable. La commission du commerce international disposera, en cas de recevabilité, de quarante-cinq jours pour déterminer le préjudice subi par les producteurs californiens et, par conséquent, le montant des taxes à appliquer.

L'enjeu est important car ces importations représentent plus du quart de la consommation de vins de table. Ces importations se sont élevées à 800 millions de dollars en 1982, (alors que les exportations de vins américains sont de 32 millions de dollars). Les importations en pro-

Les producteurs de vins califor- ron 16 % de ce marché du vin de table, celles de France, 4,5 % et celles provenant d'Allemagne fédéraic (qui ne sont d'ailleurs pas visées par la plainte), 3,3 %.

> La crise économique qui a sévi aux Etats-Unis a donné un coup d'arrêt brutal, en 1982, au dévelop pement de la consommation américaine de vins. Et ce sont surrout les vins de fabrication américaine qui ont été touchés, parce qu'ils éta plus chers que les vins importés, pro-fitant de la hausse du dollar.

Ce souci de protéger le marché intérieur, dû effectivement pour une bonne part à l' « effet dollar », s'est déjà manifesté dans plusieurs sec-teurs : textile, sidérurgie, industrie du cuivre, chaussures. Le lobby agricole n'est toutefois pas favorable à la demande des viticulteurs. Il craint, en effet, des représailles qui nuiraient aux exportations agricoles vers la CEE.

#### LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

|            | COURS   | DU JOUR | ·     | UH M | O.        | 5   |      | DEU  | ( MC | its            | SIX MOIS     |             |                 |  |  |  |
|------------|---------|---------|-------|------|-----------|-----|------|------|------|----------------|--------------|-------------|-----------------|--|--|--|
| !          | + bes   | Rep     | . + 0 | e 4  | <b>έρ</b> | R   | p. + | OH C | ф. – | Rep. + ou dép. |              |             |                 |  |  |  |
| SE-U       | 8.5745  | 8,5778  | +     | 175  | +         | 205 | +    | 339  | +    | 375            | <b> </b>     | 965         | + 1079          |  |  |  |
| Scal       | 6,8798  | 6,8737  |       | 18   | +         | 159 | +    | 242  | ÷    | 295            | +            | 751         | + 852           |  |  |  |
| Yen (199)  | 3,6588  | 3,6615  | +     | 188  | +         | 198 | +    | 341  | +    | 367            | +1           |             | <u>+ 1114</u>   |  |  |  |
| DM         | 3,0596  | 3,0614  |       | 62   | +         | 175 | +    | 312  | +    | 332            |              | 909         | + 953           |  |  |  |
| Florin     | 2,7160  | 2,7177  |       | #    | +         | 153 | +    | 271  | +    | 289            |              | 308         | + 850           |  |  |  |
| F.B. (199) | 14,9668 | 14,9751 |       | 162  | +         | 253 | +    | 184  | +    | 314 -          | +            |             | + 738           |  |  |  |
| FS         | 3,8219  | 3,8247  |       | 287  | +         | 308 | +    | 553  | +    | .581           |              | <b>1585</b> | + 1650          |  |  |  |
| L(1990)    | 5,8199  | 5,0226  |       | 27   | _         | 188 | -    | 426  | _    | 379            | i – i        | 1255        | . <b>– 1155</b> |  |  |  |
| £          | 12,6497 | 12,6593 | ] + 3 | 289  | +         | 348 | +    | 558  | +    | <b>631</b> .   | <b>}</b> + : | 1608        | + 1782          |  |  |  |

#### TAILY DEC ELIDA MANNARE

| \$E-U      |     | 114        | -  | e /b  |             | 3/8         |      | 914   |       | 4.00  | _  |              | T .       |             |    |            |
|------------|-----|------------|----|-------|-------------|-------------|------|-------|-------|-------|----|--------------|-----------|-------------|----|------------|
|            | ,   | 1/4        |    | 5/8   | 1 7         |             |      | 3/4   | [ 7   | 1/2   | 7  | 7/8          | צו        | 3/4         | 14 | 1/8        |
| DM         | 5   | 1/2        | 5  | 13/16 | l 5         | 9/16        | - 5  | 15/16 | 15    | 11/16 | -  | 1/16         | 1.6       | 1/16        | 6  | 7/1        |
| Florin     | •   | 1/2        | -  | ,     |             | 11/16       | - 2  | 1/16  |       |       | Ž  |              | ΙZ        | -,          |    |            |
|            | 1 2 | :/::       |    |       |             |             |      |       |       |       | .9 | 1/0          |           |             |    | 3/8        |
| F.B. (100) | 9   | 1/4        | y  | 3/4   | j 18        | 1/4         | 19   | 3/4   | 19    |       | 11 | 1/8<br>1/8   | 111       |             | 13 | 1/2        |
| FS         | 13  | 1/4<br>3/8 | 4  | 1/8   | 13          | -           | - 3  | 3/8   | 13    | 1/8   | 3  | 1/2          | 13        | 3/4         |    | 1/2<br>1/8 |
| L(1 600)   | 16  | -, -       | 17 | -,-   | 116         | 1 (2        | 17   | 1/2   | 112   | 214   | 17 |              | 17        | 174         | 18 | -,-        |
|            | -2  | e4 144     | -: | 4.44  | ) **        | 1/2<br>1/16 | - 11 | 2/.5. | ) • • | 3/2   | "  | 1/4          | 144       | 1/4<br>7/16 |    |            |
| <u> </u>   | . 8 | 1/6        |    | 1/8   | , ,         | 1/16        |      | 7/16  |       | 1/8   | ,  | 1/2          | jy        | 7/16        | "  | 13/1       |
| F. franç   | 111 | 1/8<br>7/8 | 12 |       | <b>  12</b> | •           | 12   | 7/16  | 112   | 3/8   | 12 | 1/2<br>13/16 | l 13      | 5/8         | 14 | 1/1        |
|            |     |            | _= |       | ᆮ           |             |      |       | ᆫ     | -,-   |    | ,            | <u>'-</u> |             |    |            |

#### LORDINATEUR PERSONNEL Les réponses à toutes les questions des non-spécialistes sur l'acquisition et l'usage professionnel d'un micro-ordinateur. Le N° 4 : 20 FF chez votre



## TE SALON DE L'EMPLO DES JEUNES DIPLOMES

du Mardi 6 au Vendredi 9 MARS 1984

## Thèmes des Conférences-Débats

Mardi 6 MARS Philippe LABARDE

Mercredi 7 MARS

Jeudi 8 MARS

Recrutement et restructuration des entreprises.

Au moment où de nombreuses entreprises doivent se restructurer et définir leur stratégie du futur, qui recrutent-elles? Et comment? • lancement du concours de l'Agence Nationale pour la Création d'Entreprises.

Le bon choix pour une carrière. A la fin de ses études, le diplômé doit choisir et orienter sa carrière. Selon quels critères ?

L'internationalisation des carrières.

informatiques.

Consolider les positions à l'étranger ou conquérir des marchés extérieurs est l'objectif de toute entreprise dynamique. Pour un jeune diplômé attiré par une carrière "internationale", quelle entreprise doit-il choisir - de quelle taille ?

La bataille de la communication est engagée. Les

réseaux électroniques deviennent l'élément moteur

des échanges mondiaux de l'information. Face à

japonaises notamment, comment les entreprises

françaises peuvent-elles résister, réagir et remporter

l'offensive des grandes firmes américaines et

des succès ? Et avec quels hommes ?

Les nouveaux moyens de communications

Vendredi 9 MARS

André FONTAINE

Eric LE BOUCHER

Jean-Michel CROISSANDEAU

Pour toute demande d'information, s'adresser à :



J. Degave - D. Le Dren - P. Devoulon 85 bis, rue Réaumur, 75002 PARIS Tél: 233.44.21

## Le Monde

- ENTRÉE LIBRE -

5, rue des Italiens, 75009 PARIS Tél: 246-72.23

مكذامت الأعل

Garage - An Afficia ## 275 × 35% }\d A.A.C. 1988 . 1000 100 mg 1884 1884 19 THE RE CHANGE Cy → And April を Laute De Continue 

THE PERSON NAMED IN

sous effet de la criel

The second Man

المناجعة الم

many that the same

MATE IN THE REAL PROPERTY.

The second section is a second

3 . 7 . 2 . 3 . 3

with the state of the state of

---

The second of the

which with

A 25

Same of the second of

4 . A & 4976 

and the state of the state of

🐞 خښور په 😘

The section of the second

... 多分的的 麵

华 的复数多数

A Carry Margine William

夜 "黄木辣薄。

🛊 نجيع 🐔 دريد

THE PERSON NAMED IN COLUMN

----

C. Sant Mr. Piak

A 40 76 60 1

Contract and all the later with later with the later with the later with the later with the late

the firement and

and the Part State

THE THE REPORTED TO

care you with a partie of

WART TO THE

are market 4

and the state of t

a property of the or

it beim bei Frant fie.

Transfer Car

-----

Concession for the

---

50年的全國國際

中京なる 東京 かいだい

1 The House May 1889 A

الإخارة على الأساءة ال

This to fer ex rien sans

. . . . .

-

z. . . .

12 V 1

. . .

منعتب بيرا عط بعد

STATE OF ST

market a see a

many . chel i

goden ast an train de se t

are designed that Cartering and Control abre territ de Sain JONES BOX Strategy & afuillaturik 🐲 🤅 WALL OF SAME WE · THE PERSON NO. Sie Partie Partie Charles and the second 以不够经验的 星 and - how

E: STREET, STR THE PROPERTY. · Marie Alianda of the Particular Section A. ... Add to Said Said Said mer ment in bitte bill

ALL MILE IN

行作 自经 觀 THE DE LE STATE 光 多好 横 奎 1 19 Et Like 27.00 E-2 with LEGISTER · · · · CTC 44 BC. 1

Just the state of the · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\*

#### des Dix accord the pour 1984 Mediant.

**世代物語的關係** 

More : en raisen de l'épuis ics droits de the partager claim to

production de conservation qui production du production du porté ses fruit le plus de conservation plus de conservation plus répartitions de la répartition de interes des celles de l'amé

Practé, paur élaigh ag se de peche, mutiplie le process et de l'ocean ladien le A sinti donné son fen ven a women de l'accoud aver le del at a la conclusion d'a the 1 on et l'autre mies escharge française

PHILIPPE LEMAITRE IN EUROPÉENNE

## cues du lait in francs de trop

ione dinsammeques date de juile Compte tenu du détai d'adm

de pour elesser l'affaire. Eine pur les effices du lan se Conferent decide la senze Con europeenne de juste The second of personal or the land in appendict atteignant, a pare Mar Char entreprice de can

por que la commisse was suitest de terre : In-A factorizate de : iumilia miscie Le futtresse. get ent itt e fall and inte the ment (Spalement fond ACONT A 162 PUREFURE NET char a les garrenamens concernitation de l'anguernament de l'angue porter du recolons Mas That care is design Manager able - que la como Completes et deres à Lette

MARCEL SCOTTA

## **wotóges euro**peennes

Min de man o de 100

Marie de France 4591

PRODUCTE EACHDER TO A MARIE AND A STATE OF THE PARTY OF THE PART The state of the s make or time, and high control to the service of the s F. Mr. Patriculation Mary garden sens arreste 7 THE RESERVE CO. ....

A process a suit de effect temper years NE PAR A F . ELF & SERVE Laborate dame " . . . . . . . . . The service of the se Character of the Control of the Cont AL MA STELL VET THE CITE OF STREET

PERSONNE oules tes question Reg-Speci consistent of l'est yalessia. 7 27 **9 17 1** 

The second reads

SOCIAL

#### INVITE DE « POLITIQUES » SUR TF 1

The state of the s

Proceedings of the  $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}$ 

مكنامن الأعل

#### La société est en train de se dissocier **sous l'effet de la crise** déclare M. Edmond Maire

lariés qu'ils pourront rester au

démobilisateur et n'a pour effet fi-

nalement que d'affaiblir le mouve-ment syndical (...) c'est se condam-

Sceptique à l'égard des congés de

reconversion, et surtout de leur fi-nancement, le secrétaire général de

la CFDT a rappelé qu' « il ne fallait

pas penser qu'aux gros secteurs : il faut aussi penser au chômage ba-nal, aux salariés des PME ».

Malgré les réserves qu'il a pu ex-

primer sur l'accord en cours de né-

gociation pour l'assurance-chômage, M. Maire a recomm que son organi-sation serait amenée à le signer,

pour des raisons techniques, mais

qu'il se montrait préoccupé par l'ap-parition d'une « France à deux vi-

tesses ». « La société est en train de

se déglinguer et de se dissocier sous l'effet de la crise », a-t-il déclaré, en

craignant que « les tensions sociales

entraînent une montée du racisme. »

ner à la scierose. »

Invité de l'émission « Politiques » sur TF1, le 31 janvier, M. Edmond Maire, secrétaire général de la CFDT, s'est montré très réservé sur les relations entre les syndicats et les partis politiques, et a estimé que « le gouvernement est encore à michemin de la démarche nécessaire ».

propos de l'unité syndicale, M. Maire à souligné qu'elle na pou-vait plus se faire que sur le terrain à partir d'objectifs précis. Observant, après les élections à la Sécurité sociale, qu' « il n'y a plus une seule centrale dominante», le secrétaire général de la CFDT a repoussé l'idée d'une alliance privilégiée avec la CGT, lai préférant des conver-gences selon les objectifs et les mo-

M. Maire a ensuite abordé lon-iement le dossier des restructurations industrielles en mettant l'accent sur la priorité de la réduction du temps de travail, de la formation. Critiquant la position de la CGT et in PCF, il a précisé : « Dire aux sa-

d'emplois : de 150 000 en moyenn

par an entre 1962 et 1975, celles-ci

mie française perd: 63 000 emplois

Depuis vingt ans, l'augmentation du chômage en France traduit

d'abord l'insuffisante compétitivité

de l'appareil productif que va accen-tuer le recui mattendu de l'investis-

sement industriel (hors bâtiment et

travaux publics) de 2 % en moyenne depuis dix ans, au point que l'ambi-

tion affichée par le IX. Plan est tout

LES PRESTATIONS FAMELIALES

DEPUISIE 1= JANVIER 1984 La Caisse nationale d'allocations

familiales vient de faire connaître le

montant des différentes prestations qui seront versées à compter du 1<sup>st</sup> janvier 1984. A la suite du relève-

ment de la base mensuelle de calcul, les allocations familiales s'élèvent à

484,40 francs par mois pour deux. enfants, 1089,90 francs pour trois,

1702,98 francs pour quatre et 2300,91 francs pour cinq, le complé-ment familial à 630 francs par mois.

Les allocations prénatales sont fixées à 2792,88 francs, les alloca-

tions postnatales à 3663,29 francs : celles-ci sont majorées de

3224,30 francs pour un troisième enfant, et de 2792 francs en cas de naissances multiples. L'allocation d'orphelin est de 454 francs par

mois pour un enfant privé d'un de ses parents, de 340,59 francs s'il est

privé des deux. L'allocation de parent isolé est de 2270,64 francs par

mois (versés des la grossesse) pour

le premier enfant, et de 756,88 francs pour chacun des sui-

#### Vous ne ferez rien sans nous »

M. Edmond Maire croit à de prosimplement de retrouver en 1988 le fonds bouleversements dans le taux d'investissement de 1973. monde industriel. Pour donner force Autre exemple de la détérioration à son propos, il rappelle que, au début du siècle, les agriculteurs représentaient en France plus de du tissa industriel : entre 1970 et 1980, le taux de pénétration du marché intérieur est passé de 22 % à 31,8 % pour les biens intermédiaires, 50 % de la population active. Ils n'en représentent anjourd'hui que 8 %. de 29,2 % à 49,9 % pour les biens Formidable mutation à laquelle bien d'équipements professionnels, de 28,5 % à 48 % pour les biens d'équipeu auraient voulu croire il y a même cinquante ans quand la pro-portion des agriculteurs dans le pement ménagers, de 17,9 % à 30,6 % pour les automobiles et les monde du travail était encore de 15,3 % pour les biens de consomma

Les propos du secrétaire général de la CFDT venaient en conclusion Ainsi, après les avoir longtemps de considérations sur le chômage dont il a souligné les conséquences différées ou mal engagées, la France doit subir d'importantes restructuradramatiques, avec « le racisme qui tions dans des secteurs névralgiques. monte dans les entreprises», « le En l'état actuel des choses, cela ne licenciement prioritaire des handipeut se réaliser sans de nouvelles capés ». « la menace de la viopertes d'emplois ce qui ne manque lence ». Mais l'inéxorable montée du pas de mettre mal à l'aise un gouverchômage ne date pas d'aujourd'hui : nement de gauche qui a fait de la lutte contre le chômage son cheval il y a vingt aus que cela dure. Depuis 1964, le nombre des

Comment comprendre, dans ces 105 000 à plus de 2 millions, pres-que sans rupture de tendance (si conditions, que, plutôt que de s'appuyer sur les forces sociales qui le soutiennent, le gouvernement 1968 à la fin 1969). On ne peut paraisse s'enfermer dans des comités expliquer ce phénomène par le seul effet démographique. L'arrivée des restreints d'où devrait surgir la lumière? M. Edmond Maire a natujeunes en masse sur le marché du travail (conséquence du baby boom de pareilles méthodes et a lancé cet d'après-guerre) est certes très sensi- de pareilles méthodes et a lancé cet ble à partir de 1960 et culmine entre avertissement : « Vous ne ferez rien 1975 et 1980. S'il y a une vingtaine. sans nous ». Il se dit du parti des d'années, il suffisait de s'étonne qu'aujourd'hui comme hier 20 000 emplois de plus par an pour on aille à marche forcée comme si compenser la poussée démographique, il en fallait entre 150 000 et les échéances électorales commandaient. Il reconnaît qu'on ne pent 200 000 à partir de 1975. Trouver cependant rester sans bouger. Selon l'équilibre ent peut-être été possible si la croissance, qui a été en hi, décréter « pas un seul licencie-ment » est aussi hasardeux que moyenne de 5,6 % par an entre 1961 d'affirmet, comme on le sit avant et 1973, n'était revenue à 2,2 % en mai 1981 qu'on produirait 30 milmoyenne au cours des dix années qui ont suivi, entraînant une constante réduction du nombre de créations lions de tonnes d'acier par an, alors qu'on en est aujourd'hui à 17 millions de tonnes.

La réalisme du secrétaire général vont chater à 42 000 entre 1975 et de la CFDT est son signe distinctif. 1978. Mais de 1979 à 1982 l'écono-Les solutions qu'il préconise sont commes réduction du temps de travail dont le principe doit s'étendre à l'Europe, plans de formation pour répondre à des besoins énormes, mobilité des travailleurs (ne pas leur laisser croire qu'ils pourront « forcement rester au même poste, au même endroit »). Mais ce qui frappe surtout, c'est l'appei à la concertation qu'il a de nouveau lance. « Nous avons besoin d'un gouvernement qui stimule la politi-que contractuelle. Croire que la loi va nous donner le beurre et l'argent du beurre parce que le gouverne-ment est de gauche, c'est se leur-rer. » Et le voilà réclamant « la reconnaissance de la légitimité syndicale es patronale ».

> On ne s'attendait pas à un tel dis-cours, deux ans et demi après l'arrivrei que M. Edmond Maire a aussi rappelé qu'un « syndicat n'est pas dans l'ordre du pouvoir, mais dans l'ordre du contre-pouvoir ». Sa plus grande ambition est de « rendre les salariés responsables de leur avenir . Pour enrayer l'hémorragie lente qui fait du chômage une plaie quotidienne quelle meilleure démar-che que celle qui associerait tous les partenaires sociaux pour une indis-

FRANÇOIS SIMON.

Cr Lisez TC St Monde PHILATELISTES

#### LA CFDT FAIT DES OUVER-TURES AU CNPF

M. Yvon Gattaz, an siège du CNPF. le 31 janvier en fin de matinée. M. Edmond Maire, qui conduisait la délégation CFDT, en appelant - à la relance de la politique contractuelle », a annoncé quelques ouvermême poste, au même endroit, est tures qui intéresseraient le patronat.

Inaugurant ces consultations avec le CNPF, demandées par toutes les organisations syndicales, sauf la CGT, M. Edmond Maire a voulu y voir le moyen de renforcer la politique contractuelle, « y compris pour les restructurations, les mutations et les problèmes sociaux majeurs », affirmant au passage que, « l'intervention de l'État n'est pas toujours *la meilleure des solutions* », et que les partenaires sociaux sont *e les* mieux placés » pour apprécier la

Rappelant son opposition aux demandes formulées par le CNPF à propos de la « flexibilité » de l'emploi, M. Maire a ensuite souligné le refus de la CFDT de « touté restriction des droits syndicaux et des droits collectifs ». Mais il a cependant fait des ouvertures, en proposant au CNPF - une réflexion, une recherche pour connaître ce qui se passe sur le terrain et pour vérifier si les règles conventionnelles doivent être adaptées au PME, alors qu'elles ont été établies en fonction des grosses entreprises ».

Dans le même esprit, la délégation CFDT a également indiqué qu'elle serait prête à voir si . des adaptations sont possibles pour le travail à temps partiel », à envisager comment, - de façon paritaire. ous pourrions aider à la création d'entreprises » et, enfin, à étudier de nouveaux types d'entreprise pour réduire ce phénomème grave qu'est le travail clandestin ».

Sur tous ces points, semble-t-il, la délégation du CNPF s'est montrée

#### Les négociations sur l'assurance-chômage achoppent sur l'apurement du passif de l'UNEDIC A la sortie de sa rencontre avec

Après des contacts « bilatéraux »

au cours de la semaine précédente,

M. Pierre Bérégovoy a présenté à ses

interlocuteurs un schéma de règle-

ment. Il a proposé notamment, outre

la prise en charge par la puissance

publique des préretraités, des alloca-

taires du Fonds national de l'emploi

et des conventions du type de celle

de la sidérurgie, la création de deux

allocations complétant le régime

Une « allocation de solidarité »

nels » (ASE) pour les chômeurs de

cinquante ans. Une - allocation d'in-

sertion » serait prévue pour les pre-miers demandeurs d'emploi (jeunes,

femmes, etc.) et pour les chômeurs

qui n'auraient pas travaillé pendant

une durée suffisante pour bénéficier

de l'assurance-chômage (par exem-ple les titulaires de contrats à durée

déterminée) : ces derniers pour-

raient toucher des e tranches suces-sives e d'allocation (en cas de re-

prise temporaire de travail).

l'ensemble ne pouvant dépasser

Ces propositions devaient répon-

dre anx préoccupations des syndi-

cats (particulièrement de la CGT et

de la CFDT) : ceux-ci, à l'exception de la CGC, ont estimé avoir obtenu

d'assurance.

douze mois.

Le passif de l'ancien système d'assurancechômage - l'UNEDIC, - évalué à plus de 18 milliards de francs, va-t-il bloquer les discussions entre les pouvoirs publics et les partenaires sociaux sur le régime de « solidarité », financé par l'Etat, qui doit compléter le régime d'asurance défini par l'accord de principe concin le 10 janvier entre le CNPF, la CFTC, la CGC et Force ouvrière ? Il a en tout cas

que M. Bérégovoy reprenait certaines propositions de la CFDT en la part du déficit de l'UNEDIC ce qui concerne les plus de cin-

Les syndicats veulent cependant

que l'on ne se contente pas de principes et que l'on fixe le montant des différentes allocations. Celle de « so-lidarité » pour les chômeurs agés pourrait soit être fixée à 1,5 fois l'ancienne ASF pour les plus de cin-quante ans (soit 60 F par jour), soit être doublée pour les plus de cinquante-trois ans (donc 80 F par remplacerait, en effet, l'ancienne allocation de secours exceptionjour). Pour les débutants en revanche. l'« allocation d'insertion » pourrait rester à 40 F par jour. longue durée ayant épuisé leurs droits, notamment pour les plus de

Mais la discussion la plus difficile porte sur l'apurement du passif de l'UNEDIC. M. Bérégovoy a proposé que l'Etat en prenne un tiers à sa charge (correspondant à un emprunt de 6 milliards de francs), le nouveau régime d'assurance obte-nant, pour financer le reste, un prêt consolidé de 12 milliards à taux pré férentiel. Ce partage a été refusé énergiquement par le CNPF, qui a fait de la solution du problème un préalable à tout accord d'ensemble. Les représentants patronaux demandent notamment que le montant de la contribution de solidarité versée par les fonctionnaires (de l'ordre de 3,3 milliards de francs) soit affecté en priorité à l'apurement des comptes de l'UNEDIC, la CGT et la CFDT estimant qu'il doit au contraire d'abord servir au « rattro-page » des exclus de l'assurance-chômage.

obéré la séance de négociation entre les parties qui s'est tenne mardi 31 janvier au ministère des affaires sociales. Celle-ci cependant a permis de progresser sur l'indemnisation des « exclus » de l'assurance (notamment les chômeurs de longue durée les plus âgés et les premiers demandeurs d'emploi). Une nouvelle réunion doit avoir lieu mercredi 8 février.

> Le vrai problème sera de définir prise en charge par l'Etat : les positions paraissent actuellement très éloignées. Un compromis cependant n'est pas impossible, les syndicats si-gnataires de l'accord du 10 janvier considèrent notamment que l'Etat a contribué au déficit de l'UNEDIC en poussant à la multiplication des contrats de solidarité (1). D'autre part, les pouvoirs publics ont aussi intérêt à ce que la situation financière de l'UNEDIC soit apurée et que l'on parvienne à un système financièrement viable

> Un autre problème - mineur subsiste aussi : celui des allocations versées en une fois aux chômeurs créateurs d'entreprise (représentant 1,1 milliard de francs). M. Bérégovoy, après M. Ralite, souhaite que ceux-ci soient pris en charge par le régime d'assurance, ce qui n'est pas prévu par l'accord du 10 janvier.

> Reste enfin un problème, plus important à terme, mais qui n'a pas été abordé au cours de la réunion du 31 janvier : celui du financement des stages de reconversion prévus par le gouvernement pour les restructurations industrielles...

(1) Un problème de financement

supplémentaire pourrait naître de la propagation de l'ancien régime de l'UNEDIC jusqu'au le avril : selon cer-

GLIY HERZLICH.

### un véritable « engagement » de la tains, ce sont 2,6 milliards supplés taires qui s'ajouteraient à l'ensemble du passif. part des pouvoirs publics. M. Pierre Héritier (CFDT) a même estimé Invitation Gulf Air. Répondez à notre enquête.



En Grande-Bretagne

Devant la Chambre des communes, le premier ministre s'est plu à souligner l'importance, car la CIB, lors de son dernier congrès annuel, en novembre, avait manifesté son scepticisme à l'égard des prévisions du ministère des finances. Alors que celui-ci estimait que la croissance, qui a été de 3 % en 1983, devait au moins se maintenir à ce niveau en 1984, la Confédération prévoyait un certain ralentissement.

La patronat indiquait que la progression du produit national brut ne pourrait guère dépasser 2 %, dans la mesure où la reprise ne lui semblait pas reposer sur des bases assez - saines -. Or la CIB vient de faire

Londres. — Selon la principale savoir qu'elle devait revenir quelque peu sur ses réserves, puisqu'elle ation de l'industrie britannique constate une amelioration sensible, notamment au niveau des investisse ments (qui pourrait augmenter d'environ 7 %, cette année) et des exportations.

> - L'industrie britannique a selon un porte-parole de la CIB, accru sa productivité et réduit ses couts, comme on n'aurait même pas pu l'imaginer avant la récession. Mais notre compétitivité par rapport à nos concurrents est toujours d'environ 20 % inférieure à ce qu'elle était en 1975. •

> La Confédération reste prudente et fait remarquer que l'amélioration de la productivité signifie qu'il ne faut pas s'attendre dans les pro-chains mois à une réduction importante du chômage. Cependant, elle prévoit que son augmentation va se ralentir : le chiffre mensuel des pertes d'emploi devrait se stabiliser à 6 000 ou 7 000, alors qu'il atteignait 40 000, au plus fort de la crise, en 1981.

FRANCIS CORNU.

#### L'Argentine demande un rééchelonnement de sa dette extérieure garantie venant à échéance jusqu'en 1985

Le groupe britannique John Brown

se retire de la machine-outil

Le groupe britannique John teurs d'avenir » (offshore, automa-

tisme, hydraulique).

Le gouvernement de Buenos-Aires a demandé aux quatorze pays créanciers, susceptibles de partici-per à un club de Paris sur l'Argentine, un état de leurs créances de lacon à le comparer avec ses propres évaluations de la dette extérieure du pays (évaluée au total à une quarantaine de milliards de dollars).

Cette demande a été faite dans une lettre adressée, mercredi der-nier, par M. Bernardo Grinspun, ministre argentin de l'économie, au président du club de Paris, M. Mi-chel Campdessus, directeur du trésor au ministère français de l'économie et des finances. Dans cette lettre, le gouvernement argentin in-dique qu'il est placé devant la nécessité de demander à ses créanciers publics le refinancement de ses dettes échues en 1983 et venant à échéance cette année et en 1985. Le club en question réunit les hauts fonctionnaires du trésor des pays créditeurs auxquels un pays débiteur demande des délais de paiement pour les dettes échues ou de-

vant échoir dans un avenir proche. L'Argentine chercherait en l'occurrence à obtenir des délais non seulement pour le remboursement du principal, mais aussi pour le versement des intérêts relatifs aux cré-dits garantis (par des organismes du 31 mars prochain.

Brown, en difficulté depuis deux ans, a décidé de se retirer du secteur

de la machine-outil. Le groupe, spé-

cialisé dans la construction mécani-

que lourde, a subit la chute des com-

mandes de turbine à gaz et le

marasme du marché des centrales

électriques et il a dû, l'an passé, sup-

primer cinq cents de ses neul mille

8,6 millions de livres et elles devraient atteindre 6 millions (envi-

ron 72 millions de francs) pour

l'exercice en cours clos le 31 mars.

Son président, Sir John Cuckney a

engagé une vaste restructuration qui

concentrera son groupe autour de

trois secteurs : l'ingénierie les

machines plastiques et des - sec-

Aux États-Unis

L'indicateur d'activité a de

cembre

en novembre.

nouveau progressé en dé-

Washington (AFP, Agefi). -

américaine, qui est censé indiquer la

tendance de la conjoncture, à pro-

gresse de 0.6 % en décembre, après

avoir fléchi de 0.2 % (chiffre revisé)

Ce fléchissement, le premier enre-

nique. Sa remontée en décembr

gistre depuis un peu plus d'un an,

avait l'ait craindre aux économistes un ralentissement de l'activité éco-

conforte, soulignent-ils, les prévisions gouvernementales selon les-

quelles la reprise économique va se

regroupe douze indicateurs particu-liers (niveau des commandes, durée

du travail, évolution des coûts), s'est inscrit à 162,9 (base 100 en 1967).

En un an, par rapport à décembre 1982, il a progressé de 15,6 %

(5.9 % au premier trimestre. 4.7 % au deuxième, 2,8 % au troisième et 2 % au quatrième).

L'indice composite de l'écono

type de la COFACE, compagnie française pour l'assurance du commerce extérieur) qu'elle a reçus des quatorze pays suivants : Etats-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne fédérale, Japon, France, Italie, Israel, Autriche, Belgique, Canada, Espa-gne, Suède, Pays-Bas et Suisse.

 Une mission du FMI doit se rendre d'ici à la fin de la semaine à Manille. - Le président Ferdinand Marcos vient de déclarer que les négociations entre les Philippines et le Fonds monétaire au sujet d'un crédit stand by (accord de confirmation) de 650 millions de dollars étaient en bonne voie.

 La Zambie va demander un nouveau prêt au Fonds monétaire international et cherche également à obtenir le rééchelonnement de sa dette extérieure venant à échéance en 1984, vient d'indiquer le ministre zambien des finances Luke Mwananshiku, dans sa présentation du budget devant le parlement de Lusaka. La Zambie bénéficie actuellement d'un accord stand by avec le FMI portant sur 230 millions de dol-

# **AFFAIRES**

#### La production française d'automobiles a progressé de 6,6 % en 1983

La production française de voitures particulières a augmenté de 6,6 % en 1983, avec 2 960 823 véhicules complets. Dans l'ensemble, estime la Chambre syndicale des constructeurs d'automobiles, qui publie ces chiffres définitifs, la production de voitures françaises a donc été satisfaisante, en dépit des mouvements sociaux qui l'ont affecmovements sociales qui voi appro-tée (par exemple, chez Talboi, en décembre dernier). Renault a cou-vert plus de la moitié de la produc-tion française (55,3 %), passant de 1 490 000 véhicules à

1 630 000 véhicules. Le marché intérieur, bien que meilleur que prévu avec 2017617 voitures (seconde année record après 1982), a reculé de 1,9 %. C'est donc essentiellement vers les exportations que ce supplément de production a été orienté.

« Les livraisons hors de France ont augmenté de 10,3 %, souligne la CSCA, ce qui, dans la conjoncture actuelle et vu l'acharnement de la concurrence, constitue une bonne

Les exportations de Citroën ont progressé de 1,1 %, celles de Peu-geot de 8,4 %, tandis que les ventes à l'étranger de Talbot ont chuté de 26,7 %. Enfin, les exportations de Renault - qui incluent les voitures américaines dont le bloc moteur est fabriqué en France - ont augmenté de 20,4 %. Pour ce qui est des véhi-cules utilitaires de pins de 5 tonnes, la production a baissé de 8,1 %, les exportations de 6,5 %, tandis que les immatriculations progressaient de 0,9 %. Pour les véhicules de moins de 5 tonnes, les immatriculations ont baissé de 5,1 %.

|                                        | 1982      | 1983                                | Variations               |
|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------|
|                                        | (nombre)  | (nombre)                            | % 1982/1983              |
| Production Exportation Immatriculation | 1 463 502 | 2 960 823<br>1 613 720<br>2 017 617 | + 6,6<br>+ 10,3<br>- 1,9 |

#### M. CALVET ANNONCE UNE RÉDUCTION PROCHAINE **DES EFFECTIFS DE CITROEN**

 Ou bien Citroën doit réduire ses effectifs, ou bien Citroen n'existera plus dans trois ans; si l'on pense que c'est une bonne maison avec des gens capables et un potentiel technique de premier ordre, il faudra en passer par là . C'est ce qu'a déclaré M. Jacques Calvet, president d'Automobiles Citroen comme d'Automobiles Peugeot, à un groupe de journalistes qu'il emmenait en Espagne, à Alicante, pour essayer la 205 GTI.

\* Depuis 1981, ajoute M. Calvet, Citroën n'a pas réalisé de gains de productivité. Or les effets conjugués de l'alourdissement des charges et du chômage technique sont responsables d'un retard de productivité de l'ordre de 15 %. Ce n'est pas tenable. » D'où la nécessité de réduire les effectifs - de quatre mille à quatre mille cinq cents personnes, sur les quarante-trois mille que compte la marque - à un moment qui résultera « du com-promis entre la nécessité d'aller vite et celle de choisir le moment opportun », vraisemblablement sans licennts (le Monde du 31 janvier) M. Calvet a en outre prevu un retour à l'équilibre du groupe Peugeot dès 1984 et annoncé du chômage technique chez Talbot.

#### LES SYNDICATS DE NISSAN SONT D'ACCORD POUR UNE IMPLANTATION EN GRANDE-BRETAGNE

La direction du constructeur automobile japonais Nissan (Datsun) est parvenue à un accord avec le syndicat de l'entreprise sur le projet de construction d'une usine d'assemblage en Grande-Bretagne, a annoncé son président M. Takashi

Présenté il y a trois ans, ce projet avait été initialement repoussé par le syndicat. La direction, qui envisa-geait l'assemblage de 200 000 véhicules par an, aurait proposé un projet moins ambitieux et une production initiale de 20 000 véhicuies par an. • Nous espérons signer un accord sur ce projet avec le gouvernement britannique le mois pro-chain », a ajouté le président de Nissan. A Londres on dit attendre une décision japonaise « prochaine et positive ». – (AFP, Reuter).

● Hansse de 1,4 % des exportations japonaises d'automobiles en 1983. – Avec 5 669 510 véhicules exportés, les constructeurs japonais 1,4 % en 1983. Ces chiffres restent inférieurs au record de 1981 (6 048 447 unités) et à ceux de 1980 (5 967 000).

#### L'AFFAIRE DES CARGOS GRUMIERS

#### Le Parti communiste français est critiqué en Yougoslavie

De notre correspondant

Belgrade. - Après avoir exprimé ces derniers jours, à plusieurs reprises, son étonnement devant la décision du gouvernement français de ne pas permettre l'importation de navires commandés aux chantiers Trois MAJ de Rijeka, la presse yougoslave donne une importante place à l'entretien accordé le 30 janvier

par M. Mitterrand à M. Popovski, ambassadeur en France. Elle souligne non seulement le caractère - cordial et amical » de cet entre-tien, mais également la volonté des deux pays de poursuivre leurs efforts pour la réalisation, « surtout dans le domaine économique », des

objectifs fixés lors de la récente vi-

site du président français.

Selon le correspondant de l'agence Tanyong, M. Mitterrand aurait indiqué qu'il « s'engagera personnellement pour que certaines dissicultés intervenues dans le do maine économique entre les deux pays soient écartées ». Interprétant timent que la décision française n'est pas définitive et espèrent qu'elle sera réexaminée, affirmant que les navires yougoslaves n'ont pas été offerts à un prix de dumping.

portement du Parti communiste français, qui ne voit pas, comme l'écrit le quotidien Vjesnik, de Zagreb, qu'à l'arrière plan de cette af-faire se trouve la classe capitaliste prête à renverser le gouvernement de gauche. « La direction du Parti communiste, conclut Vjesnik, au lieu de comprendre que c'est là la base du problème, s'attaque aux questions périphériques et marginales pour marquer des points politiques. »

Ils critiquent en tout cas le com-

PAUL YANKOVITCH.

 Les ventes de gaz de France et augmenté de 5,1 % en 1983. – Gaz de France et ses filiales ont vendu l'an passé 272,9 miliards de kilowattheures, soit 5,1 % de plus qu'en 1982 (259,6 milliards de kWh.). Les ventes à usage domestique ont progressé de 8,6 % en chif-fres absolus et de 3,4 % en chiffres corrigés des variations climatiques. Dans le secteur tertiaire, la hausse atteint 8,5 % en valeur brute et 4,6 % en valeur corrigée. Les ventes à l'industrie et aux centrales électriques n'ont progressé que de 2,1 %.

#### La société Delille (récupération de vieux papiers) propose de reprendre trois filiales de La Chapelle-Darblay

La société Delille, spécialisée dans la récupération de vieux pa-piers a annoncé son intention de re-prendre trois filiales de la Chapelle-Darblay, qui ne sont pas concernées par le plan Parenco. Il s'agit de l'usine Everball à Evernicourt, dans l'Aisne, des Papeteries de l'Essonne à Corbeil et de la société Coupe Ser-vice à Corbeil également et à Roanne. Delille a fait une offre de 19 millions de francs et présenté un plan industriel qui prévoit un inves-tissement de 100 millions de francs sur trois ans - sans aide de l'État ainsi que le maintien des six cent trente emplois concernés. Le tribunal de commerce de Rouen devrait décider de la vente de ces filiales dans la semaine. M. Didier Guillerme, trente et un ans, directeur général de Delille, a déciaré, mardi 31 janvier, que son plan, comm de-puis sept mois, avait l'approbation des services du ministère de l'indus-

La société Delille, avec 4 millions de chiffre d'affaires en 1976 et 34,8 millions de francs en 1982-1983, est l'une des premières sociétés de récupération de vieux pa-piers en France (120 000 tonnes). Elle est installée en Espagne où elle récupère 30 000 tonnes et où elle a racheté en 1980 une papeterie, s'en-gageant ainsi dans la fabrication de papier recyclé.

Cette intégration, exceptionnelle jusqu'alors, entre le récupérateur et la fabrication de papier recyclé s'est continuée en 1981, avec la reprise de deux machines du groupe Chapelle-Darblay à Corbeil-Essonnes. Delille, qui fabrique sur ce site 30 000 tonnes de papier recyclé pour l'emballage, compte, s'il peut re-prendre les unités de La Chapelle-Darblay, se lancer dans le papier recyclé pour impression-écriture (pour listing et pour photocopie) et dans le papier d'essuyage professionnel. Installée à Corbeil, la société est située

de matières premières récupérables. M. Guillerme a annoncé aussi qu'il avait pour autre objectif de devenir le leader européen dans ce domaine de la récupération, dont le marché est de plus en plus internationalisé

MARCHÉS FIN

Photo is laid in

No. of the

v iter in the last in the last

المعالمة والمعارض

And in contrast,

deline division

والشروية جيوا والر

Maria (A 1844) Maria Maria

14 × 140

THE ME

All a substitution

Diff. Mr. gen

4-3-3-100 A

4 of 12 9 12

The group

Maria L

44.5 F. Sec.

- 14 m erzinde i 🚧

<u>ئەەتتەرى</u> بوغ

2. altitude

taring Page 3

\*\*\*

4.7. A. ...

Service .

·. 1.

38.4

The second secon

4

.

£ 3 £ ....

Art and a second

254 1 1 4

11

ت : <u>ت</u>

47.15

Ethania ...

Agenta.

of the second

Zadec ..

\*\* \*

Company of the same

1.14.413

alternative and the second

WI THE WALL MANNES AND WALL

A STATE OF THE PART OF THE STATE OF THE STAT

A W. School of State Co. M.

-

#### PARIBAS POURRAIT ENTRER DANS LE CAPITAL DE LA BPGF

Le groupe Paribas, par le trache-ment de son Omnium de participa-tions bancaires (OPB), est « prêt à prendre une position introritaire dans le capital de la Banque privée de gestion financière (BPGF), aux côtés d'autres actionnaires français et étrangers avec lesquels des négociations vont être entreprises .

En clair, le capital de la BPGF. déharrassée de ses engagements très déficitaires dans l'immobilier qu'a repris sa maison mère à 100 %, le Holding privé de gestion financière, va ĉare reconstitué.

La part de Paribas n'y dépasserait pas 20 %, de manière à conserver à la BPGF son caractère de banque privée. A cette occasion, les parte-naires étrangers de l'ancienne BPGF, notamment l'Amsterdam-Rotterdam Bank, pourraient s'inté-resser à la nouvelle BPGF et même y devenir majoritaires.

· Très lourdes pertes pour US Steel. - Le premier sidérurgiste américain, US Steel, a perdu l.16 milliard de dollars l'an passé (environ 10 milliards de francs) contre 361 millions de dollars en 1982. Cette perte comprend une provision de 1,15 milliard de dollars pour la fermeture d'usines et le départ de quinze mille salariés annoncés en décembre. Avec la tallée à Corbeil, la société est située reprise actuelle du marché améridans la région parisienne, c'est- a.dire sur le plus important gisement l'équilibre en 1984.

#### AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS. Dang kanang panggang panggang

Symposium sur l'entreprise européenne et le défi asia-BANQUE ASIATIQUE DE DÉVELOPPEMENT. PALGEMENE BANK NEDERLAND, en association avec la BANQUE NATIONALE DE PARIS ET HUIT GRANDES BANQUES EUROPÉENNES.

Un symposium sur l'« ENTREPRISE EUROPÉENNE et le DÉFI ASIATIQUE» se tiendra aux PAYS-BAS les 24 et 25 avril 1984 en même temps que la 17° réunion annuelle du Conseil des Gouverneurs de la BANQUE ASIATIQUE DE DÉVELOPPEMENT (BAD).

Ce symposium a été organisé avec le parrainage de la BAD et de l'ALGEMENE BANK NERDERLAND (ABN) en association avec 9 autres grandes banques de 7 pays européens :

- BANQUE NATIONALE DE PARIS (FRANCE)

- BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (ITALIE)
- CRÉDIT SUISSE (SUISSE)
- CREDITANSTALT BANKVEREIN (AUTRICHE)
- DEUTSCHE BANK A.G. (RÉPUBLIQUE FEDÉRALE

D'ALLEMAGNE)

- KREDIETBANK (BELGIQUE)

- SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE (SUISSE)

- UNION DE BANQUES SUISSES (SUISSE)

- S.G. WARBURG AND CO. LTD (ROYAUME-UNI)

Cette manifestation sera présidée par le Dr. A. BATENBURG, Président de l'ALGEMENE BANK NEDERLAND. Elle se déroulers en deux temps : d'abord une réunion générale à l'intention des représentants de la dent de l'Al-GRMENE BANK, NEDERLAND, Elle se déroulers en deux temps : d'abord une réunion générale à l'intention des représentants de la communanté financière internationale puis, dans le cadre de trois Commis-sions qui se tiendront en même temps, des réunions de travail sectorielles sur la coopération entre l'Europe et l'Asie.

La réunion générale est prévue dans l'après-midi du 24 avril. Elle sera cuverte par le Dr. H.O.C.R. RUDING, Président du Conseil des Gouverneurs de la BANQUE ASIATIQUE DE DÉVELOPPEMENT et Ministre des Finances des PAYS-BAS.

Les principaux intervenants seront : pour la France, M. Jacques DELORS, Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget et, par alleurs, M. Masso FUJIOKA, Président de la BANQUE ASIATIQUE DE DÉVELOPPEMENT, le Professeur Ali WARDHANA, Ministre coordi-nateur pour l'Economie, les Finances et l'Industrie d'INDONÉSIE, et le Dr. W.F. DUISENBERG, Président de la NEDERLANDSCHE BANK. Les Commissions se tiendront dans l'après-midi du 25 avril, après l'ouverture officielle du Conseil des Gouverneurs de la BANQUE ASIA-TIQUE DE DÉVELOPPEMENT.

Les traveux des trois Commissions porteront sur les thèmes sui-

- Agro-Industria : sous la présidence de M. B.W. BIESHEUVEL, ancien Premier Ministre et ancien Ministre de l'Agriculture des PAYS-

- Construction-Ingénierie : sous la présidence de M. G.H. TURNBULL, Président de TALBOT MOTOR COMPANY LTD (U.K.). - Energie : sous la présidence du Dr. U. LANTZKE, Administrateur Délégué de l'Agence Internationale pour l'énergie de l'OCDE.

#### le guide 1984 de votre déclaration personnelle de revenus

#### la revue fiduciaire

première revue française d'informations des entreprises 296 pages — Prix franco: 51 F

Commandes à adresser, accompagnées du règlement correspondant libellé à l'ordre de la Revue Fiduciaire. 54 rue de Chabrol - 75480 PARIS Cédex 10 ....

Libraine: 100 rue La Fayette - Paris 10°

#### Ses pertes en 1982 ont été de CONSOMMATION

Ayant de lourds besoins de finan-

cement, John Brown se retirera en

conséquence du secteur très défici-

taires de la machine-outil. Le groupe

a inscrit une provision de 37 millions

de livres pour réaliser ce désinvestis-

sement au cours de l'année 1984.

#### Les services de la répression des fraudes saisissent plus de cinq cents kilos de viande avariée dans un supermarché

Près de 600 kilos de viande avariée ont été saisis, lundi 30 janvier, dans le supermarché Champion de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) par les services de la répression des fraudes et les services vétérinaires du Pas-de-Calais, à la demande du parquet de cette ville. Cette demande a été faite à la suite de plusieurs plaintes de consommateurs. Les enquêteurs ont constaté un · manque d'hygiène étonnant - et ont trouvé dans les réfrigérateurs de la viande (78 kilos de longe de porc, 13 kilos de dindonneau, 5 kilos de veau, etc.) en état de putréfac-tione, a indiqué à l'AFP M. Jean-Michel Tissot, premier substitut au tribunal de Boulogne-sur-Mer.

« Les poubelles étaient pleines également de viande avariée depuis plusieurs semaines – plusieurs cen-taines de kilos, – sans parier de deux cents pains industriels moisis, poursuivre tout au long de l'année 1984. de cinquante-deux terrines de foie de volaille avariées, et des produits laitiers impropres à la consomma-tion », a ajouté le substitut. En décembre, l'indice global, qui

Par ailleurs, quatre cent cinq bar-quetes (205 kg) de viande propre à la consommation mais en infraction quant à leur étiquetage ont été saisis et distribués dans les hôpitaux et foyers del la ville.

L'ancien directeur du supermar-ché, M. Ecarot, qui venait d'être

muté au supermarché Champion de Trans-en-Provence (Var), a été rappelé à Boulogne par la direction de la chaîne commerciale. Il sera poursuivi pour « détention de denrées alimentaires corrombues ou toxiques - (loi de 1905). Le directeur intérimaire s'est refusé à tout commentaire, soulignant simplement que les denrées commercialisées étaient en parfait état.

Le surpermarché Champion de Boulogne-sur-Mer appartient à la société Amidis, filiale intégrée du groupe Promodes. Ce groupe, qui a réalisé en 1982 un chiffre d'affaires consolidé de 17,6 milliards de francs, est un des plus dynamiques du commerce moderne en France. Il exploite trente et un supermarchés Champion, un peu moins de mille magasins succursalistes de proxi-mité, vingt-trois hypermarchés Continent et une dizaine de caféte-rias Presto. La société est également installée aux Etats-Unis, en Espagne et en Allemagne. A Mondeville, près de Caen (Calvados), où se trouve le siège de Promodes, on reconnaît qu'il y a eu en l'espèce • défaillance humaine », et les responsables du groupe vont entreprendre une revue de détail des magasins de la branche Champion, afin que - de telles négligences ne se produisent pas dans d'autres magasins ».

حكذاحت المنهمل

apiration de vieux papa reprendre Chapelle-Darblay

4.5

And the second s

manager premieres recipies CM Gaillerme a annoncé inche avait pour surre objectif de de avait pour surre objectif de de mander européen d'au ce do ceration, dont le to tender européen dinc ce des de la récapération dont le de est de glus en plus international et de gius en plus internalment

PAREAS POURRAIT EM
DANS LE CAPITAL
DE LA ROCE PAREAS POURRAIT EN DE LA BPGF

DE LA BPGF

Le groupe Pamble, par le le
groupe Bamble, par le le
groupe de son Omnum de Pengroupe de son Omnum de Pengroupe de capital de la Bamque a
groupe de capital de la Bamque a
groupe de directions sont de le
groupe de capital de la Bamque de
groupe de capital de la Bamque de capital de la Bamque de congroupe de capital de la Bamque de

La port de Paribas n'y departe de maniere POF son caractere de la contractere de la contra

The committee Anna Bearing Bank, forkir deskisuiter à la nouvelle BPGF ne F. CONTROL TRADUTTION OF Tees lourdes perter per l'Esseul. — Le premier mém wines 1.48 milliard de della- l'at-

Marie I Marie de delles l'argueres de la constant d Security of Security And Andrews Andrews Andrews and Security of the Security

DES SOCIÉTES

to the properties of the define to the season of the seaso PARIS LI HUS THE PERSON NEW

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH CHARLEST TO THE PROPERTY AND A AND THE PROPERTY OF THE PROPER を表現した。 を表した。 を表した。

CHARLES SALON 

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE September 1 The second secon Maria policies de la companya del companya del companya de la comp

Sales Services and American

Mion personnelle

S. S. Informs 1 10015 Figure PARIS Coper IA

## MARCHÉS FINANCIERS

**PARIS** 

#### 31 janvier Repli technique

Un prêté pour un rendu. Au lendemain d'une hausse de 1.28 % lundi, la cote s'est vivement repliée mardi jusqu'à perdre 2,17 % en clôture dans des transactions très animées, au moiss autant que la veille lorsque plus de 510 millions de francs ont été lés au « règlement mensuel » sur les seules actions françaises.

La coincidence avec la forte baisse obser-vée à Wall Street lundi soir peut paraître troublante, mais là s'arrête l'analogie. Depuis plusieurs semaines, empêtré dans ses interrogations à propos de l'évolution des toux d'intérêt et des incertitudes qui pèsent sur la vigueur de la reprise économi-que, le marché new-jorkais a toujours du mal à décolier.

a une sa première séance de la semaine, il a même perdu près de 8,5 points au vu de l'indice Dow Jones alors que d'aucuns escomptalent un effet simulant après l'annonce de la candidature officielle du président Reagan aux élections de novembre prochain.

A Paris, eu contraîre, pas d'élections en vue – en principe – et les boursiers se consentent de lâcher du lest sur les principales valeurs qui ont tant monté au cours de ces deraiers mois, voire tout récement.
Ainsi, parnel les principaux replis enregis-trés iundi, on aute Thomson-CSF, BSN, Imétal, Perrier, Bic, Pernod-Ricard avec des écarts de 3,5 % à 4,5 %.

Galeries Lajayette, Nouvelles Galeries, Guyenne Gascogne et Creusot-Loire creu-sent les écarts avec des baisses de 5 % à

A l'inverse, les gains sont bed réduits, seuls ceux de Damart. Koli. France-Dunkerque. Raffinage, Majorette méritent d'être signalés, au même titre que Amrep (+ 6 %), plutôt délaissée ces der-

Le métal fin est remonté de 369,25 à 371,90 dollars l'once. Le lingot a gagné 750 F, à 103 000 F tandis que le napoléon cède 2 F, à 647 F. Dollar-titre: 11,68/78 F.

#### **NEW-YORK**...

## La baisse se ralentit

Nouvelle tentative de reprise mardi à Wall Street, nouvel échec. Cette foris, cependant, le marché s'est boné à reperdre à peine plus de terrain qu'il n'en avait rega gné. Un moment pervenn à 1 231,68, l'indice des industrielles s'est finalement établi à 1 220,57 (- 0,95 point).

Le bilan de la séance a encore été un per déséquilibré. Sur 1 980 valeurs traitées, 820 ont baissé, 738 ont monté et 422 n'ont pas varić.

Une très forte activité a continué de régner et 113,51 millions de titres on changé de mains contre 103,1 millions.

- Encore une journée décevante -, disait un professionnel, assurant que les vendeurs étaient toujours à l'affût d'une porte de sor-tie. Autour du -Big Board -, tout le mondo partagean son avis:

«Le sentiment, disait on, n'a pas fonda-mentalement changé. Les bonnes nouvelles sont volonsairement ignorées et les mauvalses montées en épingle. •

La confirmation d'une reprise de la croissance économique en décembre (+ 0,6 %), il est vrai, a ravivé la crainte d'une surchanffe, bien que, traditionnellement, l'expansion a toujours tendance à s'accélé-rer en cette période de l'année.

| Chase Manhattan Bask Du Post de Nemouss Engresan Kodak | 41 3/8<br>65 3/4<br>45 5/8<br>50 1/2<br>50 7/8<br>73 1/4 | 41 3/4<br>65 7/8<br>44 5/8<br>51 7/8<br>49 3/4<br>72 5/8 |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Du Pont de Nemonts Enstrein Kodek                      | 50 1/2<br>50 7/8<br>73 1/4                               | 51 7/8<br>49 3/4                                         |
| Easteream Kodak                                        | 73 1/4                                                   |                                                          |
| Erren !                                                | 39 1/2 1                                                 | 39 3/4                                                   |
| Ford<br>General Electric                               | 41 5/8<br>53 3/4                                         | 40 7/8<br>54 3/8                                         |
| General Foods                                          | 537/8  <br>737/8                                         | 53 1/4<br>72 1/2                                         |
| IBM1                                                   | 27 3/4<br>113 5/8<br>43 1/4                              | 28 1/2<br>114<br>43 1/2                                  |
| Madel Cit                                              | 31<br>36 5/8                                             | 30 5/8<br>35 3/8                                         |
| Schlenberger                                           | 45 1/4                                                   | 46 1/2<br>39 5/8                                         |
| Union Carbida                                          | 35 5/8<br>56 3/4                                         | 35 5/8<br>57 1/8                                         |
| Westinghouse                                           | 30 5/8<br>51 5/8<br>49                                   | 31 1/8<br>52<br>44 1/4                                   |

#### LA VIE DES SOCIÉTÉS

MOËT-HENNESSY. - Mise on paiement le 6 février d'un acompte net sur divi-dende de 8 P. Pour 1983, le chiffre d'affaires consolidé provisoire progresse de 25 % pour attendre 5,75 milliards de franca, montant dans lequel le secteur champagne compte pour 2,64 milliards de francs (+21,4 % dont 10,2 % en volume). Les ventes de cognac sont compeabilisées pour 1,59 milliard de francs (+ 30,2 % dont 6 % en volume), celles de la division parfums et cosmétiques pour 1,42 milliard de francs (+ 21 % pour Dior, + 12,5 % pour Roc). Enfin, apparait pour la première lois, le chiffre d'affaires d'Armstrong Nurseries (100 millions de francs), la nouvelle filiale américaine d'horticulture.

Les résultats ne sont pas encore arrêtés. mais ils seront en progrès sensibles.

INDICES QUOTIDIENS (INSEE, base 100 : 30 dec. 1963) Valeurs françaises ...... 112,1 119,2 Valeurs étrangères ...... 111 C\* DES AGENTS DE CHANGE (Base 100 : 31 dic. 1981)

30 janv. 31 janv. Indice général . . . . . . 172 179,4 COURS DU DOLLAR A TOKYO

I dellar (en yeas) ...... 31 janv. 1 fév. 234,74 234,56

PETROFINA. - Comme préve par la communauté financière (le titre avait vivement progressé'à Bruxelles dans l'attente d'une augmentation de capital par l'attribution d'actions gratuites), le groupe pétrolier et chimique belge Petrolina SA annonce pour l'exercice 1983 un bénéfice net conso-lidé en forte hausse, à 14,1 milliards de francs belges contre 12,1 milliards pour le précédent exercice et la distribution d'une action gratuite pour dix anciennes avec jowissance dn 1ª janvier 1983.

Le groupe à précisé que l'augmentation de 16,5 % du bénéfice est supérieure à la movenne d'ausmentation du bénéfice, qui depuis quinze aus a été de 13,5 %. Par ailleurs, la société proposera à l'Assemblée générale du 11 mai prochain de porter le lividende net de 1983 à 300 FB contre--295 FB, prenant ainsi à sa charge l'augmentation du «précompte» (retenue à la source) payé par l'actionnaire et porté par le gouvernement de 20 % à 25 %.

D'après les calculs de Petrofina, la compte du dividende annoucé aux actions gratuites distribuées. Par ailleurs, Petrofina a décidé de réserver à son personnel une petite augmentation de capital, soit 100 000

| BOU                                                                                                         | RS                                         | E                                         | DE PA                                                                         | RI                                    | S                                     | Con                                                                          | pt                                      | an                                       | t                                                                                 | ,                                      | 31                            | JAN                                                                                   | VI                                | ER                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| VALEURS                                                                                                     | %<br>du nom.                               | % du                                      | VALEURS                                                                       | Cours<br>préc.                        | Dernier<br>cours                      | VALEURS                                                                      | Cours<br>préc.                          | Oestain'<br>COUTS                        | VALEURS                                                                           | Cours<br>préc.                         | Demier<br>cours               | VALEURS                                                                               | Cours<br>préc.                    | Demier<br>cours               |
| 3 %                                                                                                         | 26 70<br>39<br>71<br>9105                  | 1 002<br>5<br>1 508                       | Derbley S.A De Dietrich Degremont Delalande S.A Delmas-Veleux                 | 210<br>335<br>178 50<br>264<br>730    | 341<br>171 50 o<br>254<br>745         | Prefis Tubes Est                                                             | 359<br>105 60<br>189 50<br>6 15         | 189 90                                   | Finalder Gen. Belgique Gevaert Glano Goodveer                                     | 0 30<br>380<br>651<br>129 80           | 368<br>602<br>129 50          | Torsy indust, inc<br>Visite Montagne ,<br>Wagons-Lits<br>West Rand                    | 445                               | 21 05<br>685<br>450<br>80     |
| Emp. 8,80 % 77<br>9,80 % 78/93<br>8,80 % 78/88<br>10,80 % 78/94<br>13,25 % 80/90                            | 90 05<br>90 05<br>91 60<br>92 90<br>100 80 | 6 107<br>5 482<br>1 226<br>4 426<br>8 797 | Dév. Rég. P.d.C (L.) Delot-Bottin Dist. Indoctine Drag, Trav. Pub.            | 124<br>465 40<br>415<br>240           | 126                                   | Providence S.A. Providence S.A. Publicis Raff, Souf, R. Ressorts Indust.     | 54 50<br>441 60<br>1340<br>140<br>85 10 | 450<br>1335<br>135 10                    | Grace and Co Grand Metropolitan Gulf Ori Canada Hartebeest                        | 325<br>501<br>52<br>155<br>754         | 62 50<br>152 50<br>740 c      | SECOND                                                                                | 1461                              | CHÉ<br>1490<br>540            |
| 13,80 % 80/87<br>13,80 % 81/99<br>16,75 % 81/87<br>16,20 % 82/90                                            | 103 40<br>102 55<br>111 30                 | 4 072<br>0 641<br>6 590                   | Dec-Lamothe Duntop Eaux Beas, Vichy Eaux Vittel                               | 218<br>10 40<br>982<br>975            | 227 80<br>10 80<br>982<br>975         | Révilion Reclès-Zen Ricolin Ricolin Ricolin Ricolin Rocheforgise S.A.        | 450<br>131<br>40 20<br>71               | 459 90<br>459 70                         | Honeywell Inc. Hoogoven L. C. Industries Int. Min. Chem Johannesburg              | 1450<br>170<br>558<br>545<br>1160      | 1425<br>522<br>530            | Defse<br>Dauphin Q.T.A.<br>Merim Introduiter<br>Métallurg, Minière                    | 385<br>1424<br>1840<br>133 50     | 381<br>1427<br>1840<br>133 40 |
| 16 % juin B2<br>EDF: 7,8 % 61<br>EDF: 14,5 % 80-92<br>Ch. France 3 %                                        | 112 05<br>138<br>102<br>140                | 10 381<br>0 296<br>8 843                  | Ecco Sconomats Centra Electro-Sanque Bectro-Fraenc El-Annargaz                | 3100<br>475<br>265<br>485<br>161 20   | 494 d<br>265<br>486                   | Rochette-Cença<br>Rosano (Fin.)<br>Rouçier et Fis<br>Rousselot S.A.          | 12 80<br>110<br>59 50                   | 18 05 d<br>110<br>59 50                  | Kubota<br>Latonia<br>Mannesmann<br>Maris-Soencer                                  | 17 35<br>283 90<br>610<br>39           |                               | M.M.B<br>Novatel S.J.E.H.<br>Petroligez<br>Patroligez                                 | 315<br>1850<br>385<br>556<br>580  | 315<br>380<br>536<br>590      |
| CNB Boues janv. 82 .<br>CNB Paribes<br>CNB Susz                                                             | 102 20<br>102 15<br>102 20<br>102 16       | 1 131<br>1 131                            | E.L.M. Leblanc<br>Entrapõts Paris<br>Epargne (S)<br>Epargne de France         | 570<br>260<br>1170<br>307             | 611<br>261<br>1170<br>317             | Sacar<br>Sacilor<br>SAFAA<br>Safio-Alcan                                     | 43 90<br>3 05<br>79 90<br>240           | 3 09                                     | Midland Bank Pic<br>Mineral-Ressourc<br>Nist. Niederlanden<br>Noranda<br>Olivetti | 69<br>111 60<br>855<br>230 10<br>28 30 | 72<br>109 60<br>900<br>225 10 | S.C.G.P.M.<br>Fer East Hotela<br>Societio<br>Sofibus                                  | 230<br>1 55<br>3301<br>211        | 230                           |
| VALEURS                                                                                                     | Cours<br>préc.                             | Demer                                     | Epada-BF<br>Escaut-Mouse<br>Eurocom<br>Europ. Accumul                         | 1400<br>410<br>700<br>35 20           | 672<br>36 10                          | SAFT<br>Seunier Duvel<br>Saint-Raphaël<br>Sains du Misi                      | 268<br>23 30<br>83<br>331               | 272<br>23<br>80<br>329                   | Pakhoed Holding<br>Petrofina Caneda<br>Pfizer Inc<br>Phoenix Assuranc             | 289<br>950<br>435<br>72.05             | 428                           | Air-industria                                                                         | -cote                             | 16                            |
| Obligations                                                                                                 |                                            |                                           | Eternit Felix Potin Ferm. Vichy (Ly) Finaless                                 | 99 50                                 | 100                                   | Senta-Fé<br>Setem<br>Savoisienne (M)<br>SCAC                                 | 183<br>51 10<br>90<br>179               | 178                                      | Pirelli<br>Procter Gemble<br>Ricoh Cy Ltd<br>Rokneo                               | 12<br>619<br>57<br>1230                | 604<br>55 60<br>1250          | Alser Cellulose do Pin C.G. Manaime CHMA Mar Madag. Conses                            | 175 10<br>34<br>6 50              | 35                            |
| B.S.N. 10,50 % 77 .<br>Cerminur 8,75 % 77<br>Interball (obl. conv.) .<br>Lafarga 6 % 72<br>Martel 8,75 % 70 | 2961<br>345<br>224<br>342 50<br>1840       | 2950<br>339<br>350<br>1840                | RPP<br>Frac<br>Focep (Chât.eau)<br>Foncère (Cie)<br>Fonc. Agache-W            | 106<br>263<br>1050<br>198 50<br>90 50 | 105<br>252 50<br>1050<br>197 50<br>89 | Selier-Leblanc<br>Sencie Mexicauge<br>S.E.P. (M)<br>Serv. Equip. Véh.        | 266<br>182<br>165<br>55                 | 266<br>180<br>165<br>54 80               | Robeco                                                                            | 1285<br>477<br>103<br>249              | 1300<br>490<br>237            | F.B.M. (L2) Files Fournies Imp. GLang La Mure                                         | 70<br>150<br>115<br>60            | 3 50<br>1 94                  |
| Michelin 5,50 % 70 .<br>Moët Hennet 8% 77<br>Pitz (Fse)7,50 % 79<br>Peugect 6% 70-75 .                      | 648<br>1900<br>227<br>361                  | 848<br>228                                | Force: Agazene-tv. Fonce: Lyonnesse Foncese Forges Gueugago Forges Stresbourg | 1370<br>163<br>14 90<br>135           | 1370<br>164<br>15<br>136 40           | Sicii<br>Secotel<br>Simma-Alcatel<br>Servim<br>Sich (Placz, Héwéss)          | 38 50<br>294<br>601<br>130 10           | 284<br>600                               | Sperry Rand Steel Cy of Can. Stitiontein Sud. Allumattes Termaca                  | 547<br>284<br>180<br>408<br>485        | 182<br>400                    | Pronuptia<br>Rorento N.V.<br>Sabl. Morillon Corv.<br>S.K.F. (Applic. znéc.)<br>S.P.R. | 179 50<br>745<br>129<br>60<br>151 | 179 50<br>743                 |
| Senofi 10,25% 77<br>SCREG<br>Tölém, 7% 74<br>Thore,-CSF 8,9% 77                                             | 177<br>186<br>360 80                       | 179<br>179<br>367                         | Forinter Fougeralle France (A.R.D                                             | 1340<br>80<br>101 20<br>850           | 1350<br>78<br>104<br>801              | Sigh (Plact, Heves)<br>SMAC Assertid<br>Sciel financière<br>Softo<br>Softomi | 184 40<br>170<br>430<br>186<br>461      | 182 30<br>170<br>430<br>187 60<br>460 10 | Thom EMI                                                                          | 93<br>340                              | 102 d                         | Total C.F.N.<br>Ufinex                                                                | 51 50<br>248                      |                               |
|                                                                                                             |                                            |                                           | Frankel                                                                       | 198 50                                | 159 .                                 | COLID AS                                                                     | 701                                     | 700 ID                                   |                                                                                   | É                                      | Danker                        |                                                                                       | Éminon                            |                               |

| <u>''</u> | Most Henry 8% 77      | 1900       | ·        | Forcine                              | 163           | 164           | Sintra-Alcatel        | 601            | 600           | Stitloratein                         | 180                | 182                  | Sabl. Moraton Corv                     | 129                | N                      |  |  |  |
|-----------|-----------------------|------------|----------|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------------|--|--|--|
| -         | Pétr.(Fse)7,50 % 79   | 227<br>361 | 228      | Forges Gueugnoo                      | 14 90         | 15            | Servim                | 130 10         |               | Svd. Allumattes                      | 408                | 400                  | S.K.F.(Applic mic.) .                  | 60                 | §                      |  |  |  |
| 2         | Paugeot 6% 70-75 .    |            | <b>^</b> | Forges Stresbourg                    | 135           | 136 40        | Sigh (Place, Hévéas)  | 184 40         | 182 30        | Termaco                              | 485                |                      | S.P.R                                  | 151                | 150                    |  |  |  |
| -         | Sandi 10,25% 77 .     | 177        | 179      | Forinter                             | 1340          | 1350          | SMAC Aciércia         | 170            | 170           | Thom EMT                             | 93                 | 102 d                | Total C.F.N.                           | 51 50              | 59 d∦                  |  |  |  |
|           | SCREG<br>Tálán. 7% 74 | 186        | 179      | Fougerole                            | 80            | 78<br>104     | Schel Strancière      | 430            | 430           | Thyssen c. 1000                      | 340                |                      | Ufinex                                 | 248                | 8                      |  |  |  |
|           | Thora. CSF 8,9% 77    |            |          | France LA.R.D                        | 101 20<br>850 | 801           | Soffo                 | 186            | 187 60        |                                      |                    |                      |                                        |                    | H                      |  |  |  |
| _         | CHAIR-GOLDON !!       | 300 00     | 1 307    | France (La)                          | 198 50        | 159           | Soficomi              | 451            | 480 1D        |                                      |                    |                      |                                        |                    |                        |  |  |  |
|           | į                     |            |          | Frankel                              |               |               | S.O.F.LP. (M)         | 90             | 90 50         | VALEURS                              | Émission           | Rachet               | VALUE IDE                              | Émission           | Rachet R               |  |  |  |
| _         | A atlanta             |            | ***      | Fromegenies Bel<br>From. Paul Renard | 960<br>460 50 | 865<br>479    | Sofregi               | 820            | B20           | VALEURS                              | Frais mcL          | net                  | VALEURS                                | Freis not.         | Det                    |  |  |  |
|           | Actions au            | Culq       | Julii    |                                      | 685           | 680           | Sonepal               | 228 20         |               |                                      |                    |                      |                                        |                    |                        |  |  |  |
|           | Aciers Paugett        | 81 10      | 6150     | GAN                                  | 605<br>1      | 612           | Southre Autog         | 71             | 72            | l                                    | 9                  | IÇAV                 | 31/1                                   |                    | Ē                      |  |  |  |
|           | A.G.F. (St Cent.)     | 358        | 359      | Gaumont                              | 1359          | 1380          | S.P.E.G.              | 184            | 190           | l .                                  |                    |                      |                                        |                    |                        |  |  |  |
|           | A.G.P. Vio            | 5700       | 5700     |                                      | 110           | 1300          | Speichin              | 170            | 168 50        | Actions France                       | 234 76             | 224 11               |                                        | 120322 26          |                        |  |  |  |
|           | Acr. Inc. Medag.      | 85 60      |          | Generalin                            | 25 70         | 25 70         | SPL                   | 355            | 353           | Actions-Investiss                    | 297 06             | 283 59               | Leffate-Expension                      | 701 54             | 669 82                 |  |  |  |
|           | Alired Herlicq        | 69 90      |          | Gár. Arms. Hold                      | 750           | 759           | Spie Batismodes       | 165            | 165           | Actions selectives                   | 351 09             | 335 17               | Lafficia-Franco                        | 212 36             | 202.71                 |  |  |  |
|           | Allobroge             | 385        | 370      | Gertand (Ly)                         | 313 40        | 306 90        | Steri                 | 244            | 244           | Aedificandi                          | 372 21             | 355 33               | Lafficta-Oblig                         | 144 91             | 138 34                 |  |  |  |
| - 1       | André Roudilles       | 137        | 139      | Gr. Fin. Constr.                     | 218           | 218 50        | Synthelabo            | 275            | 275           | A.G.F. 5000                          | 257 54             | 245 86               | Laffine-Rand                           | 218 33<br>1021 07  | 208 43 ki<br>974 77 ki |  |  |  |
|           | Applie, Hydrani       | 310 10     | 307 10   | Gds Moul Corbeil                     | 85            |               | Teitringer            | 761            | 780           | Aglimo                               | 395 22             | 378 25               | Laffete-Tokyo<br>Luon-Associations     |                    |                        |  |  |  |
|           | Asbel                 | 38         | 38       | Gds Mous Paris                       | 350           | 359           | Testul-Assumes        | 370 20         |               | A.G.F. Interfands                    | 400 25             | 382 10               | Letter coccelerate                     | 532 52             | 508 37                 |  |  |  |
|           | Artois                | 403        | 415      | Groupe Victoire                      | 758           | 751           | Thenn at Muth.        | 58             | 60            | Altu6                                | 245 33             | 234 21               | Mondigie investissem.                  | 380 34             | 363 09                 |  |  |  |
| 1         | At Ch. Lore           | 14 50      | 14 50    | G. Transp. Ind.                      | 147 70        | 141 30        | Tissmétal             | 28             |               | ALTO                                 | 195 27<br>539 11   | 186 42<br>514 66     | Monecoc                                | 55706 51           | 95706 51 L             |  |  |  |
|           | Austracies Rev        | 26         | 27       | Heard-U.C.F.                         | 37 90         | 36 90         | Tour Effet            | 327 BO         | •             | Amérique Gestion<br>Assoc. St-Honoré | 10983 98           | 10929 33             | Multi-Obligators                       | 469 81             | 448 51                 |  |  |  |
|           | Bain C. Monsco        | 83         | 83 50    | Hutchinson                           | 33            | 34 30         | Ufiner S.N.D.         | 195            | 187 20        |                                      | 22108 42           | 22108 42             | Natio Assoc                            | 23010 82           | 22964 89               |  |  |  |
|           | Banania               | 500        | 485      | Hydro-Energie                        | 247           | <b>5</b> 7 55 |                       | 218 50         |               | Acsocic                              | 304 16             | 290 37               | NatioEpergree                          | 12531 78           | 12407 70               |  |  |  |
|           | Banque Hypoth. Eur.   | 310        | 306      | Hydroc St-Denis                      | 52            | 52            | Ugime                 |                |               | Bourse-Investors                     | 2056 B4            | 2050 69              | Natio. Inter.                          | 1025 04            | 978 56                 |  |  |  |
|           | Blaczy-Ouest          | 277 70     | 280      | Imenindo S.A.                        | 209 70        | 215           | Unibail               | 540            | 540           | Bred Associations<br>Carotal Plus    | 2056 64<br>1259 30 | 2050 69<br>1259 30 e | Name Obligations                       | 448 71             | 428 36                 |  |  |  |
|           | B.N.P. Intercontin    | 188        | 170      | imminest                             | 186           | 180           | Unidel                | 103            | 105           | CLP                                  | 901 19             | 1250 SU 9<br>860 32  | Netro-Placements                       | 56744 57           | 56744 67               |  |  |  |
| - 1       | Bénédiction           | 1681       | 1700     | immobal                              | 295           | 305           | UAP                   | 560            | 555           | Convertinano                         | 308.91             | 294 90               | NacioValeum                            | 531 27             | 507 18                 |  |  |  |
| -         | Bon-Marché            | 120 50     | 122      | immobengue                           | 535           | 519           | Uraon Brasseries      | 59 30          |               | Cortess                              | 1154 49            | 1102 144             | Oblisers                               | 161 51             | 154 19                 |  |  |  |
|           | Boxie                 | 306        | 326 70d  | Stomob Morselle                      | 2200          | 2200          | Umon Habit            | 260            | 260 50        | Credinter                            | 435 25             | 415 51               | Paratique Sa Homoré                    | 449 18             | 428 81                 |  |  |  |
|           | Brzes, Glac. ist      | 901        | 920      | Impofice                             | 414           | 430           | Un. Sono. France      | 268            |               | Cross, Inmobil.                      | 384 76             | 367 31               | Paribas Epergea                        | 12095 15           | 12047                  |  |  |  |
|           | Call                  | 374        | 387      | industrelle Ce                       | 830           | 841           | Un. Ind. Crédit       | 339            | 340           | Dénéser                              |                    | 57683 58             | Parabas Gastron                        | 588 42             | 581 74 ◆               |  |  |  |
| .         | Carabodga             | 200        | 201      | Invest, (Ste Cent.)                  | 857           | 864           | Usinor                | 1 29           | 129           | Drouge-france                        | 310 40             | 296 32 4             | Pasimoine Retraits                     | 1151 05            | 1128 48                |  |  |  |
| •         | CANE                  | 95         | 97 50    | Jaeger                               | 28            | 30 10         | U.T.A                 | 185            | 187           | Drougt-Investics                     | 804 39             | 767 91 e             | Phone Placements                       | 243 47             | 242 26                 |  |  |  |
| ۱ ۲       | Cempenon Bern         | 186        | 185      | Lafitte-Bail                         | 300           | 306           | Vincey Bourget (Ny) . | 8 80           | 880           | Drount-Securiti                      | 206 29             | 195 94 6             | LYZIG BANDOONE                         | 455 34             | 444 24 0               |  |  |  |
| e j       | Cacet Padent          | 285        | 291      | Lembert Frères                       | 68 70         | 64 p          | Vrax                  | 59 10          | 60 10         | Energia                              | 26192              | 250 04               | I BOOK OF WHAT I                       | 53206.33           | 53206 33               |  |  |  |
| - 1       | Carbona Lorraine      | 52 50      | 53 80    | LETROS                               | 123           | 120 10        | Waterman S.A          | 250            | 250           | Epercount Scar                       | 6288 56            | 6257 27              | Province investigs                     | 287 51             | 274 47 + 1<br>12000 39 |  |  |  |
| -         | Carneud S.A           | 164        | 162 50   | Le Sroese-Duporet                    | 76            | 120 10        | Brass. de Maroc       | 118 50         | l <b></b> . i | Epergre Associations .               | 24320 87           | 24248 13             | Rendem, St. Honoré<br>Sécur, Mobilière | 12060 39<br>379 88 | 362 65                 |  |  |  |
| •         | Caves Roquefort       | 971        | 971      | Labon Ca                             | 778           | 778           | Brass, Ouest-Afr.     | 30 50l         | 30 20         | Epargne Capital                      | 5370 16            |                      | Secur. Moderna                         | 1211080            | 12020 65               |  |  |  |
| ₽         | CE 6 Frig.            | 199        | 207      | Life-Bornières                       | 249           | 245           |                       |                |               | Epergno-Cross.                       | 1475 97            | 1409 04              | Select Mobil Dir.                      | 355 21             | 339 10                 |  |  |  |
| -         | CEM                   | 29 45      | 29       | Locabel immob                        | 531           | 510           |                       |                |               | Epergne-Industr.                     | 455 67             | 435.01               | Sélection-Renders                      | 181 94             | 173 69                 |  |  |  |
| e         | Canten Blancy         | 831        | 821      | Loca Expansion                       | 180           | 184           | Étran                 | nàrec          | .             | Epargne-Inter                        | 742 47             | 708.80               | School Val. Franc                      | 212 50             | 202.86                 |  |  |  |
| .         | Cuntreet (Ny)         | 106        | 104 10   | Localinancière                       | 255 20        | 257           |                       | 90.00          | •             | Epargue Obig                         | 185 40             | 175 99               | Sicar-Associations                     | 1066 78            | 1064 65                |  |  |  |
|           | Carabati              | 70         | 72       | Locatel                              | 379           | 375           | l                     | 220            | . '           | Energy - Une                         | 945 69             | 903 78 e             | SF1 tracks                             | 496 38             | 473 87                 |  |  |  |
| •         | C.F.F. Ferrallies     | 160 70     | 167 10   | Lordex (Ny)                          | 112           | 113 d         | AEG                   | 370<br>413     | 440           | Epargue-Valeur                       | 370 94             | 354 12               | Scaveneo                               | 513 58             | 490 29                 |  |  |  |
| ۱ ع       | CFS                   | 821        | 845      | Louvre                               | 435           | 439           | Alcan Alum            | 438            | 425           | Eparoblig                            | 1113 98            | 1111 76              | Scav 5000                              | 225 36             | 215 14                 |  |  |  |
|           | CGIR                  | . 89       | •••      | Luchaire S.A.                        | 260           | 262           | Albemeine Bank        | 1649           | 1620          | Estate                               | 9089 30            | 8677 14              | Siverance                              | 341 41             | 325 93                 |  |  |  |
| . 1       | C.G.V.                | 111        | 106 60   | Machines Bull                        | 33 36         | 33 60         | Art. Petrofine        | 630            | 1020          | Euro-Croissance                      | 44161              | 421 58               | Singer                                 | 342 53             | 327                    |  |  |  |
| 3         | Chambon (ML)          | 406        | 405      | Magasins Uniorix                     | 56            | 58 20         | Arbed                 | 230            |               | Funcier Investiga                    | 622 28             | 657 07               | Strengte                               | 203 87             | 194 63                 |  |  |  |
| ı I       | Chambourcy (ML)       | 1136       | 1036 a   | Magnant S.A                          | 50 50         | 30 24         | Astunenne Mines       | 156            |               | France-Garancia                      | 287 20             | 281 57               | Silvinter                              | 377 08             | 359 98                 |  |  |  |
| į I       | Champex (Ny)          | 105        | 106 50   | Maratimes Part.                      | 152           |               | Banco Central         | 117 50         | 112 50        | France-Investiss.                    | 481                | 440 10 e             | SL-Est                                 | 1084 35            | 1035 18                |  |  |  |
| _ 1       | Chies, Gde Parciese . | 26         | 86 20    | Marocaine Cie                        | 74            | 44            | Boo Pop Espanol       | 96             | 95            | FrObi. (now.)                        | 422 12             | 402 98               | SL6                                    | 854 55             | 814 87                 |  |  |  |
|           | C.L. Maritime         | 401        | 417      | Métal Déployé                        | 280           | 280           | B. N. Mesogue         | 7 25           |               | France:                              | 257 40             | 245 73               | SAL                                    | 1101 <b>90</b>     | 1051 93                |  |  |  |
| =         | Cinecto Vicat         | 242        | 239      | M.H.                                 | 10            | 11 40d        | B. Régl. Internet     | 32500          | 33500         | Fracador                             | 245 42             | 234 29               | Sofreness                              | 472 01             | 450 61 <b>4</b>        |  |  |  |
|           | Closen (B)            | 125        |          | Maci                                 | 242 10        |               | Barlow Rand           | 122 10         |               | Fractifiance                         | 458 29             | 437 51               | Sogepargne                             | 327 48             | 312 63                 |  |  |  |
| ₽I        | Clease                | 544        | 544      | Mors                                 | 326           | 302           | Biyvaar               | 154            | 155           | Fructivar                            | 80274 36           | 60124 05             | Sogever                                | 946 09             | 903 19                 |  |  |  |
| _         | CL MA (FrBell)        | 352        |          | Nedelle S.A                          | 125           | 125           | Bowater               | 46 40          | 45            | Gestion Associations                 | 118 71             | 115 81               | Soginter                               | 1253 37            | 1198 53                |  |  |  |
|           | Cochery               | 53         | 48 50    | Naval Worms                          | 120           | 110           | British Petroleum     | 73 60          |               | Gestion Mobilese                     | 62168              | 583 49               | Soleil Invests                         | 509 92             | 486 80                 |  |  |  |
| .         | Cofraciel (Ly)        | 447 40     | 435 a    | Navica, (Net., de)                   | 56 55         | 55            | Br. Lamberr           | 492            | 523 d         | Gest, Rendement                      | 521 67             | 498 01               | Technocic                              | 1063 52            | 1015 29                |  |  |  |
| r į       | Cogili                | 239 10     | 239 10   | Nicoles                              | 399           | 383           | Catand Holdings       | 144            | 140           | Gest, Sél. France                    | 402 72             | 384 46               | U.A.P. Investisa                       | 377 34<br>102 66   | 360 23<br>103 66       |  |  |  |
|           | Comindus              | 765        | 776      | Nodet-Gougis                         | 85            | 83            | Canadian Pacific      | 470 20         |               | Haussmans Oblic                      | 1278 31            | 1220 34 4            | Uni-Associations                       | 103 66<br>279 03   | 266 38 <b>•</b>        |  |  |  |
|           | Comighos              | 177        | 176 90   | OPB Paricas                          | 141           | 147           | Cockeriil Ougre       | 29 10<br>549   |               | Horizon                              | 696 61             | 665 02               | Unificacier                            | 725 07             | 692 19 e 2             |  |  |  |
| ı į       | Comp. Lyon-Alexa.     | 218        | 212      | Opening                              | 151 50        | 151 50        | Commercianic          | 764            |               | LNEST                                | 397 12             | 379 11               | Unicesson                              | 702.70             | 670 84                 |  |  |  |
| 6 1       | Concorde E.si         | 270        | 220      | Origov-Deswrotes                     | 101           | 103           | Commerzoank           | 754  <br>21 05 | <br>23 d      | Indo-Suez Valents                    | 850 29             | 620.80               | Ungeston                               | 702 /U             | 10178 98               |  |  |  |
| ,         | CMP                   | 14 40      | 15       | Palais Nouveauté                     | 292           | 293           | Dart, and Kraft       | 800            | 23 °<br>810   | And, française                       | 1181067            | 11579 09             | Uni-Régions                            | 1429 37            | 1364 55 44             |  |  |  |
| :         | Conta S.A. U          | 42         |          | Paris France                         | 103 20        | 107 40        | De Beers (port.)      | 81             | OIV           | ksterobiig.                          | 11247 71           | 10737 67             | Unitente                               | 1855 44            | 1794 43                |  |  |  |
| <b>5</b>  | Crédit (C.F.B.)       | 197        | 198      | Paris-Orléans                        | 152 50        | 152 50        | Dow Charrical         | 367            | 374           | Intersélect France                   | 286 34             | 273 36               | Univer                                 | 13128 08           | 1312E OF e             |  |  |  |
| 1         | Créd. Gén. ind        | 391        | 395      | Part. Fer. Gest. ics.                | 320           | 325           | Dresdner Bank         | 760            | 769           | intervaleurs ledast                  | 444 27             | 424 12               | Valorem                                | 421 80             | 402 67                 |  |  |  |
|           | Cr. Universal (Cla)   | 515        | 510      | Pathé-Cinéma                         | 286           | 282           | Entreo. Bell Canada . | 292            | 291           | Invest. pet                          | 10659 75           | 10638 47             | Valors                                 | 1107 47            | 1106 36                |  |  |  |
| ) I       | Cridital              | 129 90     | 130 80   | Pathé Marconi                        | 149           |               | Fernmes of Aug        | 73 40          |               | Invest.ObEquation                    | 12437 16           | 12412 34             | Vairani                                |                    |                        |  |  |  |
|           | C. Sabl. Seine        | 115 50     |          | Piles Wooder                         | 144 40        |               | Finoutremer           | 247            |               | Images. St. Honoré                   | 724 22             |                      | Worms Investiss                        | 736 11             | 702 73                 |  |  |  |
|           |                       |            | ,        |                                      |               |               |                       |                |               |                                      | 1                  | •                    |                                        | •                  | H                      |  |  |  |
|           |                       | _          |          |                                      |               |               |                       |                |               | <del></del>                          |                    |                      |                                        |                    |                        |  |  |  |

|                                                                                                       | tions on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | pourcent                                                                                                                     | eges, dec                                                                                                                                                                                                                      | , figurent<br>cours de<br>coux de                                                                                       | la séasc                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                                          | Rè                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | g                                                                                                                 | le                                                                                                                                                                                                                                            | mer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 'nt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n                                                                                                                                             | ne                                                                                                           | ns                                                                                                                                                    | u (                                                                                                                                                          | <b>3</b> 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         | : coupon déta<br>: offert; d : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             | int.                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Com                                                                                                   | PALEU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Coen<br>précéd                                                                                                               | Premier<br>coers                                                                                                                                                                                                               | Demier<br>-coers                                                                                                        | %<br>+-                                                                                         | Compan-<br>action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>précéd.                                                                                                             | Pressier<br>cours                                                                                                                        | Demier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | %<br>+-                                                                                                           | Compen-<br>setion                                                                                                                                                                                                                             | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cours<br>précéd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Premier<br>cours                                                                                                                              | Dernier<br>cours                                                                                             | %<br>+-                                                                                                                                               | Compan-<br>setion                                                                                                                                            | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cours<br>précéd.                                                                                                              | Prentier<br>COURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Demier<br>cours                                                                                                                       | %<br>+-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Compen-<br>sation                                                                                                                                                                                                                       | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>précéd.                                                                                                                                                                                                                              | Premier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                     | Demier<br>cours                                                                                                                                                             | %<br>+-                                                                                                                               |
| 25                                                                                                    | O CKE 3 % Accor  O Agence Han  A As Supera  A Applic, gaz  | 3250<br>3250<br>304<br>455<br>465<br>630<br>370<br>443<br>443<br>443<br>450<br>500<br>500<br>500<br>500<br>500<br>500<br>500 | 591<br>495<br>60<br>132<br>737<br>430<br>00<br>300<br>1650<br>1780<br>790<br>2860<br>1550<br>940<br>597<br>381<br>552<br>00<br>28 30<br>01<br>28 30<br>01<br>28 30<br>01<br>28 30<br>01<br>28 30<br>01<br>28 30<br>01<br>28 30 | 294<br>425<br>300<br>1850<br>1780<br>782<br>2650<br>1850<br>840<br>800<br>381<br>862<br>96                              | - 0 18<br>- 1 80<br>- 2 30<br>- 6 05<br>- 3 45<br>- 3 97                                        | 750<br>640<br>910<br>1800<br>198<br>270<br>85<br>425<br>425<br>425<br>425<br>425<br>420<br>320<br>470<br>360<br>75<br>270<br>406<br>880<br>386<br>148<br>158<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>326<br>21310<br>21310<br>326<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310<br>21310 | Euromarché Europe nº 1 Facon Flochs-beache Florental Free-Lille Fronderie (Sdin.) Frysienat Free-Lille Fronderie (Sdin.) Frysienat Frysienat Gen. Lefrystra Gén. Górchya. Grill-Europose Guyenna-Genc. Hachetta Herinn (Lill Linding) Linding  | 1505<br>363<br>90 50<br>286<br>441<br>865<br>409<br>1390<br>146<br>195<br>570<br>343 90<br>2331<br>1335<br>339<br>890<br>824 | 355 20<br>88<br>438<br>438<br>890<br>411<br>1380<br>146<br>1390<br>50<br>339<br>2315<br>1314<br>330<br>680<br>736<br>334<br>1130<br>1130 | 87<br>420 10<br>188<br>900<br>321<br>325<br>325<br>1485<br>1485<br>278<br>431<br>1380<br>411<br>1380<br>411<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>1380<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413<br>413 | +                                                                                                                 | 280<br>540<br>780<br>139<br>45<br>2250<br>71<br>360<br>142<br>380<br>142<br>380<br>145<br>1360<br>395<br>154<br>1360<br>395<br>1410<br>445<br>545<br>545<br>1410<br>445<br>545<br>545<br>166<br>169<br>169<br>169<br>169<br>169<br>169<br>169 | Puchelbroan Perhoet Pernod-Ricard Prisoles (Fan) — (certific) — (certific) — (certific) Plangert S.A. Pochain Point Pospey P.M. Labinal Presess Cité Prisolell Sic. Primagaz Printenps Promodes Radiotechn. Radiotechn. Radiotechn. Radiotechn. Radiotechn. Salin. Salin. Salin. Salin. Salin. Schneider S.A.T. Salines Schneider S.C.O.A. S.C.R.E.G. Selineag S.F.I.M. Selineag S.F.I.M. Solineag S.F.I.M. S.G.E.S.B. | 259<br>562<br>772<br>212<br>70<br>48<br>87<br>257<br>71<br>149<br>362<br>50<br>1842<br>163<br>163<br>1370<br>402<br>101<br>50<br>149<br>80<br>1215<br>149<br>80<br>1215<br>149<br>80<br>1215<br>149<br>80<br>1215<br>149<br>80<br>1215<br>149<br>150<br>149<br>150<br>149<br>150<br>150<br>160<br>160<br>160<br>160<br>160<br>160<br>160<br>16 | 46<br>86<br>87<br>70<br>342<br>148<br>370<br>1830<br>251<br>160<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 | 25:00<br>7:14                                                                                                | + 1 1 + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                               | 850<br>148<br>540<br>435<br>505<br>380<br>250<br>350<br>660<br>880<br>83<br>205<br>41<br>810<br>101<br>167                                                   | Anglo Arser. C. Angold B. Otzonrare B. Otzonrare B. Statomare Barsistors. Chertar Chesa Marnh. Ca Pier. Imp. De Beers Deutsche Bank. Dome Mines Dome Mines Domeontain Cal Our Pont-Nern. East Rand Ericsson East Rand Ericsson Enoun Corp. Frod Moers Frae State Gener Gen. Belgique Gen. Belgique Gen. Belgique Gen. Belgique Gen. Belgique Gen. Chertical Inco. Chemical Inco. Limited EM | 805<br>864<br>156 40<br>546<br>461<br>510<br>398<br>260 50<br>380<br>660<br>878<br>85 50<br>212<br>44 90<br>828<br>103 70     | 1238<br>920<br>735<br>774<br>568<br>42 40<br>593<br>338 80<br>95 30<br>1627<br>148 80<br>532<br>861<br>161 80<br>538<br>459<br>490 20<br>412<br>284<br>459<br>295<br>308<br>639<br>85 50<br>216 90<br>86 00<br>80 00<br>8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 590<br>861<br>162<br>538<br>459 50<br>469 50<br>254<br>410<br>254<br>388<br>637<br>86 60<br>216 80<br>44 50<br>88 60<br>103<br>161 20 | + 0 57<br>+ 1 88<br>- 1 0 93<br>- 1 38<br>+ 1 923<br>- 1 151<br>- 3 170<br>- 1 198<br>- 0 163<br>- 2 147<br>- 0 2 147<br>- 0 3 158<br>- 1 2 145<br>- 1 2 2 145<br>- 1 2 2 15<br>- 1 2 | 94<br>1040<br>910<br>350<br>25556<br>810<br>1340<br>880<br>174<br>405<br>1450<br>1450<br>1450<br>1450<br>1450<br>1450<br>1620<br>177<br>280<br>1010<br>98<br>1620<br>177<br>280<br>1010<br>1010<br>1010<br>1010<br>1010<br>1010<br>1010 | tto-Yokado ITT Matzusikate Mat | 106<br>521<br>100 80<br>1070<br>358<br>26550<br>851<br>1381<br>175<br>405<br>1158<br>1485<br>1485<br>1485<br>1485<br>1598<br>111 50<br>387<br>108 20<br>1639<br>196<br>328<br>1033<br>823<br>1033<br>823<br>1187<br>550<br>465<br>580<br>2 68 | 1036<br>903<br>358<br>28150<br>850<br>1374<br>877<br>172<br>420<br>489<br>1189<br>1500<br>590<br>112 60<br>407<br>525<br>107<br>1636<br>1025<br>1036<br>1048<br>1025<br>1025<br>1025<br>1026<br>1026<br>1026<br>1026<br>1026<br>1026<br>1026<br>1026 | 1036<br>896<br>896<br>28050<br>838<br>1377<br>172<br>481<br>1189<br>1502<br>590<br>112<br>409<br>5526<br>106<br>90<br>1659<br>191<br>344<br>50<br>1025<br>823<br>477<br>570 | - 084 - 364 - 217 - 055 - 167 - 188 - 152 - 028 - 171 + 4195 + 108 + 114 - 144 + 568 - 360 - 122 - 2503 - 077 - 379 + 218 + 258 - 188 |
| 25<br>147<br>81<br>11<br>22<br>22<br>14                                                               | CLT. Alcate Club Miditar Codetal Cofineg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              | 245<br>1460<br>802<br>116<br>224<br>226                                                                                                                                                                                        | 242 50<br>1456<br>785<br>116<br>224<br>235<br>154 20                                                                    | - 102<br>- 034<br>- 378<br>- 076<br>+ 080                                                       | 73<br>1880<br>900<br>1750<br>980<br>1480<br>260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mertell Mertell Merter Gerin Michelin M | 1815<br>842<br>2030<br>1060                                                                                                  | 1810<br>871<br>1965<br>1030                                                                                                              | 1810<br>872<br>1965<br>1020<br>1523<br>235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 027<br>+ 356<br>- 320<br>- 377<br>- 136                                                                         | 900<br>465<br>300<br>140<br>1380<br>525                                                                                                                                                                                                       | Sign. Est. El.<br>Silic<br>Simeo<br>Simeo<br>Sias Roseignal<br>Simineo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 920<br>483<br>306<br>141<br>1450                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 900<br>460<br>304<br>141 80                                                                                                                   | 900<br>480<br>304<br>141 80<br>1400<br>524                                                                   | - 217<br>- 054<br>- 032<br>+ 056<br>- 344<br>- 038                                                                                                    | <b>!</b> —                                                                                                                                                   | OTE DES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CH/A                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S A                                                                                                                                   | JRS DES E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         | MAR(<br>MONNAIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               | ES   0                                                                                                                                                                                                                                               | DURS                                                                                                                                                                        | OR<br>COURS<br>31/1                                                                                                                   |
| 149<br>500<br>244<br>47:<br>43:<br>51:<br>449<br>86:<br>99:<br>88:<br>19:<br>19:<br>23:<br>23:<br>25: | Compt. Lind Congt. Mod. Codd. Fourier Codds. F. Iron Codds. F. Iron Codds. Mod. County-Lois County Damar-Serie Series | 334 8<br>585<br>242<br>477<br>151 5<br>151 5<br>161 5<br>1460<br>98 99<br>658<br>98<br>98<br>98<br>98<br>198                 | 0 328<br>575<br>242<br>478<br>65<br>0 151<br>640<br>1490<br>881<br>97<br>901<br>536<br>208                                                                                                                                     | 328<br>578<br>242<br>2473<br>555<br>148<br>560<br>1480<br>1480<br>875<br>8688<br>97<br>801<br>198<br>2245<br>600<br>808 | - 203<br>+ 194<br>- 020<br>- 350<br>- 155<br>+ 206<br>- 266<br>- 266<br>- 321<br>- 274<br>- 047 | 131<br>49<br>1480<br>526<br>108<br>715                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mines Lis (Shi) List. Penemoya Most Henomya Most Laroy-S Monther Move, Mintes Rovig, M | 138<br>80 80<br>1400<br>551<br>106 50<br>726<br>248<br>15 05<br>54 80<br>280<br>110<br>685<br>288<br>950<br>172 40           | 142<br>83<br>1393<br>546<br>105 50<br>726<br>247<br>14 80<br>296<br>688<br>295<br>860<br>164<br>2245<br>87 30                            | 141<br>6050<br>1350<br>1540<br>105<br>122<br>245<br>14 40<br>1330<br>250<br>677<br>291<br>165<br>2230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | + 367<br>- 048<br>- 071<br>- 199<br>- 140<br>- 050<br>- 431<br>- 281<br>- 288<br>- 234<br>- 429<br>- 219<br>+ 081 | 520<br>630<br>645<br>445<br>1550<br>295<br>2220<br>340<br>565<br>280<br>340<br>76<br>1890<br>1180<br>1180<br>270<br>370                                                                                                                       | Sogarap Sommer-Alith. Source Perier Talcs Luzenet: Title Elect. Thomson-C.S.F. T.R.T. U.F.B. U.L.C.B. Valido V. Cicquot-P. Viniorix El-Gabon Amer. Express Amer. Teleph.                                                                                                                                                                                                                                               | 526<br>535<br>548<br>548<br>474<br>1530<br>331<br>2120<br>340<br>562<br>260<br>327<br>81<br>1882<br>1090<br>990<br>305 50<br>368<br>230                                                                                                                                                                                                        | 464<br>1490<br>315<br>2085<br>325<br>562<br>255<br>324<br>80<br>1920<br>1080<br>1000<br>291 20<br>357                                         | 532<br>631<br>516<br>484<br>1495<br>311<br>2075<br>326<br>562<br>255<br>324<br>79 50<br>1920<br>1080<br>1004 | - 056<br>- 410<br>- 540<br>- 210<br>- 210<br>- 212<br>- 211<br>- 212<br>- 411<br>- 192<br>- 091<br>- 298<br>+ 201<br>- 468<br>- 298<br>- 298<br>- 298 | Allemagr<br>Belgique<br>Pays Bas<br>Danamer<br>Norvege<br>Grande - G<br>Grèce (10<br>Suiste (11<br>Suiste (11<br>Autnobe<br>Espagne<br>Portugal<br>Canada (1 | (100 krs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 60<br>306 91<br>14 97<br>271 72<br>84 42<br>109 43<br>12 109 5<br>5 02<br>383 65<br>105 19<br>43 42<br>6 24<br>6 89<br>3 67 | 0 305<br>3 14<br>0 271<br>0 84<br>0 108<br>177 8<br>177 8<br>17 | 980 29:<br>972 1-<br>750 25:<br>380 8:<br>330 10:<br>0024 3:<br>780 37 10:<br>380 4:<br>4420 4:<br>4420 4:<br>4894 6:                 | 4 200<br>9<br>0<br>15<br>1 650<br>6 500<br>4 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 780<br>313<br>15 300<br>279<br>88<br>112<br>12 450<br>5 200<br>392<br>108<br>44 500<br>5 600<br>7 020<br>3 690                                                                                                                        | Or fin (bilo en be<br>Or fin fen finget)<br>Pièce française l'<br>Pièce susses (20<br>Pièce batine (20<br>Souverain<br>Pièce de 20 dolli<br>Pièce de 10 doit<br>Pièce de 50 pass<br>Pièce de 10 flora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 fr)<br>10 fr)<br>tr)<br>tri<br>srs<br>s                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                    | 102400<br>102250<br>649<br>449<br>627<br>617<br>763<br>1120<br>930<br>077 50<br>060<br>632                                                                                  | 103100<br>103000<br>547<br><br>616<br>768<br>4120<br>1930<br><br>4090<br>639                                                          |

| 220 Cotes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 149 Compt. Estats-Units IS 1 154 20 1 40 12 250 Islandar IS 3.4 20 1 138 142 141 + 3 67 520 Sugarap 535 530 532 - 0 58 Etats-Units IS 1) 8 608 8 609 8 380 8 780 Or fin Balto an Barray 102400 1 500 Code, Foundar 585 575 578 + 1 94 49 Islandar Representation 585 575 578 + 1 94 49 Islandar Representation 585 580 581 581 582 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COURS<br>31/1                     |
| 48 Conset-Loise 57 55 55 - 350 108 Remines 100 trol 18 | 627<br>616<br>768<br>4120<br>1530 |

**IDÉES** 

2. PHILOSOPHER : « Un autre Pascal », par Claude Brueire; « Un nouveax gnosticisme ? », par Manuel de Dié guez ; « La forme cachée de l'uto-pie », par Maurice Obadia ; LU : le Discours de l'aitérité, de P.-J. Labar-

ÉTRANGER

3-4. BIPLOMATIE La visite de M™ Thatcher à Budapest. 4. AMÉRIDHES

4-5. AFRICUE - (La Tunisie des frustrations » (NI). par Paul Balta,

6, EUROPE URSS: Amnesty International public le témoignage d'un détenu dans un camo à régime apécial. 5. PROCHE-ORIENT

**POLITIQUE** 

7. La préparation des élections euro-Les restructurations industriales et

leurs conséquences politiques. SOCIÉTÉ

9. ÉDUCATION : la grève des lycées et

collèges.

- La région Rhône-Alpes et le Sahel.

10. JUSTICE : le verdict du procès des

POLICE : is FASP lance un appel à l'unification syndicale.

> LE MONDE DES ARTS ET DES SPECTACLES

11. EXPOSITIONS : affiches, la voix des

12-13. MUSIQUE : une anquête sur k Conservatoire national supérieur de

14. Une selection

 Programmes des expositions.
 18. COMMUNICATION : « Les débuts difficiles de la télévision par câble » (II), par Jean-François Lacan.

ÉCONOMIE

22. La crise porcine. Les ministres des Dix sont pervenus à

pour 1984. 23. SOCIAL : les négociations sur

- La production francaise d'automo

biles a progressé de 6,6 % en 1983. 24. ETRANGER : le patronat britannique exprime sa confiance dens la reprise. AFFAIRES.

> RADIO-TÉLÉVISION (18) INFORMATIONS SERVICES > (19):

 Journal officiel » ; Météorologie; Mots croisés.

Annonces classées (20-21); Carnet (19); Programmes des spectacles (15 à 17); Marchés financiers (25).

Le numéro du « Monde » daté 1" février 1984 a été tiré à 456 933 exemplaires

INÉDIT I Le FAIT FRANÇAIS dans le monde LA FRANCE 3. SUPERPUISSANCE

Les Anglo-Samm, les Russes et nous Influence de la France dans le monde : colourelle, linguistique. Puissance financière et ause franc. Défenne, sciences de poune : les armes, chasiques et madéaires. Éandue : 2º domaine territorial mondial (aune maritime). DOM-TOM, l'Afrique et les 40 pays d'expression française. 356 pages, 78 P. Franco chez l'autror : EFRANCOSE INF. PREFIII.

49560 NUEIL-SUR-LAYON

LEROY

**OPTICIENS** DES TECHNICIENS **AU SERVICE DE YOTRE YUE** 

104, Champs-Elysées

11, bd du Palais

158, rue de Lyon 147, rue de Rennes

5, place des Ternes 27, bd Saint-Michel

127, Fg Saint-Antoine

30, bd Barbès Tous les jours, sauf le dimanche

ABCDEFG

#### Renault et le café colombien Une opération de diversification manquée

Alors que la Cour de comptes devrait prochainement entendre les dirigeants de Renault sur l'affaire dite du café colombien - dans le cadre de la procédure contradictoire propre à cette institution, ~ plusieurs déclarations sont venues enri-

chir ce dossier. M. Maxime Hildebrand, l'intermédiaire qui, « sur la foi de renseignement bancaires élogieux », a été nommé à la tête de la filiale de Renault chargée des accords de compensation, la SORIMEX International, et s'est vu confier la construction de deux usines de lyo-philisation da café (le Monde du 31 janvier), a affirmé que toutes les opérations menées avaient été \* régulières ». En Suisse, où il se trouve, l'homme d'affaires français, condamné pour escroquerie, a refusé de donner de plus en amples informations sur son rôle du fait de l'enquête de la Cour des Comptes.

Un ancien directeur de Renault Colombie, M. Florent de la Fuente, a pour sa part déclaré qu'il s'agissait simplement d'une mauvaise affaire commerciale (...) la perte subie par la Régie [plus de 500 millions de francs] est bien réelle mais parfaitement justifiée. L'argent n'a pas disparu. .

La CGT enfin a rappelé que la création de la Sorimex-International avait été votée en 1974 par tous les administrateurs à l'exception de ceux de la CGT. La CGT réaffirme son opposition à « la diversification tous azimuts - préconisée alors à la

Régie, sons l'impulsion, dit-elle, de M. Beullac, alors à la direction Renault avant de devenir ministre du travail puis de l'éducation natio-nale de M. Giscard d'Estaing. La décision de construire deux

usines de lyophilisation de café apparaît bien, en effet, comme une opération manquée de diversifica-tion, et Renault y a mis fin. Quant à la compensation avec la Colombie, elle se poursuit. L'accord qui prévoit une compensation à 100 % a été négocié en 1969, remis à jour en 1970 et signé de nouveau en 1980 pour sept ans. Renault envoie en pièces détachées des R4, des R5 et des R18 qui sont assemblées sur place. Avec un peu plus de quinze mille véhicules par ou Renault détient entre 50 % et 60 % du marché. En échange Renault s'est engagé par la SORIMEX à promouvoir ou à traiter pour le compte de tiers toute une série de produits (café, coton, charbon, viande, bananes, tabac, riz, fleurs) mais aussi à racheter une partie des pièces automobiles fabriquées sur

Pour n'avoir pas souscrit à cette seconde obligation la Régie est d'ailleurs en contentieux avec la Colom-bie (pour 1 million de dollars) depuis près de deux ans. Vendre 15 000 véhicules par an en Colombie n'est d'ailleurs pas une sinécure : un ancien directeur de la Régie à Bogota, M. Gras - aujourd'hui chez RVI, - a passé de longs mois dans les geoles colombiennes.

#### Les dates du baccalauréat 1984

Les dates du baccalaurést en 1984 sont publiées au Journal offiannées précédentes, les épreures écrites aurout lieu les mémes jours, dans toutes les académies de la

France métropolitaine.

Ces dates traduisent us resserrement de la période d'examen. Les épresses écrites commencent en effet presque une semaine plus tard que l'an dernier, et les instructions demandent que les délibérations des jurys (après l'oral) solient terminées, à l'extrême limite, le vendredi 6 juillet au soir, soit presque une semaine plus tôt que les unnées précédentes. Le ministère veut ainsi tenter de moiss raccourcir le troislème trimestre scolaire, amputé par l'organisation des égreures dans les lycées, sans pour autant réduire à l'excès les congés d'été des examinateurs. C'est une gageure, compte tests du nombre de candidats et de la complexité croissante de la distribution des

Baccalauréat de l'enseignement du second degré (séries A, B, C, D,

laugue ancienne pour A et construction mécanique pour E) : endredi 15 iuin.

- Antres matières écrites : jendi 21 et vendredi 22 juin. - Baccalauréet de technicien : di 18, mardi 19 et mercredi

- Epreuves anticipées de fran-çais (classes de première), séries A, B, C, D, D' et E : kundi 25 juin

(matin), séries techniques : mardi 26 juin (matin).

**Aux Antilles-Guyane** Reccelatrést de l'enseigne du second degré :

Guadeloupe et Martinique. Philosophie (plus langue ancienne pour A) : mercredi 20 juin ; autres matières écrites : jendi 21, vendredi 22, mercredi 27, jeudi 28 imin.

Gryane. Philosophie : vendredi 27 juillet : antres matières écrites : mercredi 1° et jeudi 2 sout.

Baccalauréat des séries techniques. Guadeloupe et Martinique : jendi 21, bundi 25 et mardi 26 juin. Guyane : mardi 31 julilet, mercredi 1" et jeudi 2 soût.

Epreuves anticipées de français. Guadeloupe et Martinique : ven-dredi 22 juin ; Guyane : hundi

Les épreuves facultatives et oraies

Leur date sera fixée par les recteurs pour chaque académie. Les épreuves facultatives pourront avoir lieu avant l'écrit « sous réserve que leur organisation ne perturbe pas les enseignements dis-pensés dans les établissements ».

Session de remplacement

Réservée aux candidats qui auraient été empêchés de participer à la session normale pour une rai-son majeure, elle sura lies, partont, les 11, 12 et 13 septer

#### Repli du dollar : 8,58 F

Le cours du dollar ont fléchi mer-credi 1" février 1984 sur tous les may-

A Paris, ils sont revenus de 8,61 F à 8,58 F en fin de matisée, après avoir touchés 8,56 F, et, à Francfort, ils sont passés de 2,8140 DM à 2,8030 DM sprès 2,7960 DM. Ancune raison vala-

recul, si ce n'est que le dollar n'a pas monté au vu des nouvelles favorables progression des incitateurs économi-ques aux Eints-Unis. S'il se monte pas, c'est qu'il est voné à baisser, et il baisse, telle est la réaction des milieux finan-ciers internationaux.



.. Alain-Eric GIORDAN apporte un outil de travail indispensable...

LES ECHOS ... L'art et la manière de

conforter ses positions sur un marché déjà ouvert... Mieux

que la théorie, l'expérience... LE NOUVEL ECONOMISTE



Chez Duriez

## 2 Mach. Ecrire à mémoire pour tous.

BROTHER CE 70. Mémoire
3000 caractères, divisible en
10 sous-mémoires et 10 mises en pages
différentes + stock de 17 § utilisables
toutes mises en page. © Impression
par marquerite © Alignement gasche
ou D+G © Ecran 20 caractères ° Correction 2 lignes · 7900 F tre. rection 2 lignes: 7990 F ttc.

· Connectable à ordinateur par interface série et parallèle : (2315 F ttc) et sur enregistreur de micro-disquettes :

2°) BROTHER EP 22 toute électronique pr. sac à main. • Epaiss. 4,5 cm • Mémoire 2000 caract. • Ecran de contrôle avant frappe • Sert d'imprimante pour ordinateur : 2500 F ttc. piles et raccord secteur compris Duriez 112, bd St-Germain, M° **Aux Philippines** 

#### UN DEMI-MILLION D'OPPO-SANTS AU PRÉSIDENT MARCOS ONT DÉFILÉ DANS LES RUES DE MANILLE

Un demi-million de manifestants sont descendus dans les rues de Manille le mardi 31 janvier pour protester contre le régime du président Marcos. Il s'agissait de la manifestation la plus importante depuis celle qui avait accompagné la dépouille mortelle du chef de l'opposition, le sénateur Aquino, au mois

d'août dernier. Les manifestants s'étaient réunis pour acclamer un groupe de trois cents marcheurs, qui se rendaient de la province natale d'Aquino, le Tarlac, à l'aéroport de Manille, où ce dernier avait été accessiné. La marche, qui avait débuté dans la discrétion, a connu un grand écho quand elle a été bloquée pendant trois jours aux portes de la capitale sous le prétexte, invoqué par la police, que des communistes s'y étaient infiltrés. M. Agapito Aquino, frère du

défunt, a menacé M. Marcos de faire descendre dans la rue des millions de manifestants » si le régime faisait la sourde oreille aux revendications de réformes de

Mardi, le président Marcos avait fait une concession à ses opposants, en annoncant la suspension jusqu'en inin des dispositions permettant aux forces de l'ordre de détenir indéfiniment les « suspects » à titre préven-tif. – (AFP, UPI, AP.)

#### NOUVELLES BRÈVES

· Fermeture des écoles et des universités en Centrafrique. – Le chef de l'Etat centrafricain, le général Kolingba, a ordonné, mardi 31 janvier, la fermeture du campus universitaire et de tous les lycées et collèges de Bangui. Il a également interdit toute réunion ou rassemblement et a suspendu les activités des associations d'étudiants et de lycéens. Tous ceux qui contrevien-draient à ces interdictions ont été avertis qu' « ils seraient considérés purement et simplement comme des éléments portant atteinte à la sécurité de l'Etat » (le Monde du 25 janvier). Les autorités centrafricames out, d'antre part, annoncé l'arrestation d'un « agent terro-riste », de nationalité étrangère, envoyé en Centrafrique pour y com-mettre un attentat. — (AFP.)

 Hausse des tarifs des cliniques privées. - Le gouvernement vient de décider la hausse des tarifs des cliniques privées à compter du le mars 1984. Cette hausse sera de 5,3 %. A celle-ci s'ajoutera une enveloppe correspondant à une « nou-velle opération d'harmonisation tarifaire - qui équivandra à 0,5 % des dépenses des cliniques privées.

\_Sur le vif—

#### Marins en péril

URSS, très inquiets. Vous savez que le pays est bouclé, cadenassé, fermé aux miasmes putrides de la propagande capitaliste. Pas question de mettre le nez dehors. Pour obteair un vita de sortie, il faut montrer patre rouge ou faire partie d'un lot (savants, artistes, athlétes) soigneusement inventorié à l'aller et au retour. Le système fonctionnait plutôt bien. On s'était résigné à perdre en route un nombre à peu près constant de personnes égarées, fourvoyées. Ca sont les risques des voyages, si bien organisés soient-its.

Et voilà qu'on s'est brusquement souvenu, è l'occasion de la crispation des rapports Est-Quest, des cent mille marins et pâcheurs livrés seuls, en haute mer, aux périls d'un monde agité, étranger et hostile. Cent mille hommes envoyés en première ligne d'une guerre psychologique sens pitié. Cent mille Soviétiques matraqués jour et nuit par les radios ennemies. Cent milie enfants de la patrie, des naîfs, le plus souvent, des simples, des fils du peuple débarqués dans les quatre cents ports de soixante-dix pavs nonteusement gagnés aux charmes indiscrets du rock, des jeans, de la vidéo et du whisky. Cent mille; bons nageurs trop souvent

tentés de plonger par-dessus bord en franchissent le Bosphote et à demander asile à la Turquie. Elle est nettement plus accueilante que la Finlande. Et ses eaux sont carrément plus chaudes.

C'est un véritable drame. Et le Los Anneles Times s'est faitl'écho des pressantes et sévères mises en garde publiées ces temps demiers par la praces officielle — il n'y en a pas d'autres. Elle appelle à la vigilance et à la formeté face caux traitres, aux agents de l'étrangar ; jouant les . sirènes au large et au bord des océans furieux, déchainés contra e paradis du socialisme. Radio-Moscou invite même à se carder de tout contact avec des mateiots capitalist escale dans les ports soviétiones et tentent de conombre les populations à coups de tigerettes, de briquets et de

Je n'ai pas de conseil à donner aux maîtres du Kremin, mais j'ai un truc très simple pour éviter tout risque de contagion : vacciner les marins en bourrant au départ leurs sacs de Levis, de Chivas et de Mariborough avec, en prime, quelques pointes Bic et: deux ou trois rasoirs à leter après

CLAUDE SARRAUTE.

#### Le casino de Chamonix et les fonds de la Mafia

De notre correspondant

Chamonix. - Le casino de Cha-. monix serait devenu, depuis quel-ques années, l'un des lieux privilé-giés permettant à la Mafia italienne de - blanchir > les fonds obtenus notamment lors de rapts ou de rackets. Cette thèse, développée le mardi 31 janvier dans les éditions du quotidien italien la Stampa, n'a pas été démentie par la police judiciaire d'Amecy. Celle-ci, en dépit de sa prudence verbale, semble s'intéresser de près à ce trafic.

Le flot de joneurs italiens, qui représentent plus de 95 % des clients du casino de Chamonix, devenu, de-puis le percement du tunnel sous le Mont-Blanc en 1965, un établissement prospère, aurait facilité le transfert de fonds importants. D'autre part, les casinos de Chamonix et de Saint-Vincent dans le val d'Aoste (Italie) entretiennent des relations étroites, puisque deux administrateurs de l'établissement italien sont, depuis huit ans, des actionnaires maioritaires de celui de Chamonix.

L'un d'eux, Franco Chamonal, a été récemment emprisonné, l'autre, Paolo Giovanini, est en fuite depuis que la police italienne a investi, il y blissements européens de jeu, pour y faire des contrôles. Il semble que les informations recueillies alors par les enquêteurs aient permis la découverte de ce trafic d'argent entre la France et l'Italie.

a trois mois, le casino de Saint-

Vincent, l'un des tout premiers éta-

CREATION D'UN CENTRE **NATIONAL DE FORMATION DU CIRQUE** 

M. Jack Lang a annoncé, le mardi 31 janvier, la création d'un Cirque national et d'un Centre national suque. Le Cirque national, géré par une association, a été coafié au Cir-que à l'aucienne, d'Alexis Gruss, en reconnaissance de la qualité et de la spécificité de ses spectacles.

Le Centre accueillera sur concours en première année trente Elèves, âgés de seize ans révolus, qui feront quatre années d'études, sanctionnées par un diplôme et des prix. Ces créations sont l'aboutissement d'un projet né voici deux aus.







VERAMINE 160 x 105 24.800 10.900 F

NAIN (laine et sole) 155 x 105 31.680 13.900 F

GHOM (sole) 150 x 100 42.990 19.900 F

MECHED (laine) 300 x 200 45.090 21.900 F MAISON DE L'IRAN

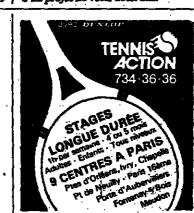

PETRULE & Quelles sont les irales méthodes de détection ?

Au-delà des polémiques stériles, le problème de la recherche pétrolière reste entier. Pour la première fois, Science & Vie, leader européen de l'information scientifique, fait le point complet sur la question. Tous les procédés sont décrits et expliqués. Les plus sérieux...

et les autres. Dans le même numéro :

Pourquoi le temps s'est détraqué en 1983

• Le magnétoscope 8 mm Kodak Le premier barrage écologique du monde.

En vente partout 12 F.

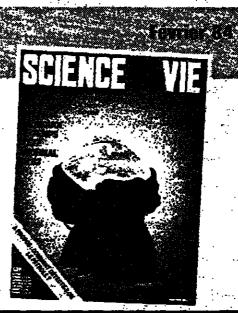

(autorité on M. Kohl State of the state The same of the same A STATE OF THE STA The state of the s

907 T 12 12

Bid and a second

Both To the Contract of the State of the Sta

100 mg 10

great The great fe

graff to the contractor

AND THE PERSON NAMED IN PARTY.

The state of the s

go Tito and a straight 

BUT HELD THE HARE

TEN TRANS - S. GAR.

●2 製 別 製 E . パー ・ →2 円 A D

्रा सुद्रक्षात्रका ३ व जान्य व अवस

· 建苯磺基甲 中心 电电子 (1988)

www.isis.coms データ

المنطقة يبواء المولا الما المتتاثثة

翼 alaka a tran projecti

作製 str. trans.co. 🐠

different filter of select

विद्यास ६ १७५५ । १५५७ 🚓

Barriotte, greiteren werden.

The Paris of the P

医微乳性 医抗性 经收益

martin Carl Creek a sept of particular to the

STATE OF STATE OF

Tatt (Fr. 1

ت: و

A Partie Riou

s and a merte

1.83° (1.11) 14

A STATE OF THE STA AND THE STATE OF T State of the state A STATE OF THE PARTY OF THE PARTY. A STATE OF THE PARTY OF THE PAR The second secon The last the

of the state of · \*\*\* ar Pin gan 1 - to - 12 The state of the same second - AF 1999 الله فلمثهد جبي The second second A SECTION THE EST ME The same with the Mark

1 Maria 1

-

a partie 1

1.7 海水 二百百 中华国家 新兴 4 1.5 Mg \$1000 3 人人 经产业 电水 A 4 4 MAN ... 1885 · (2) 数据 (1) 数据 1 2 m The second secon The sales of the s

-

では、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、1 # 2 ..... E 187 A Martin Committee Comp. 2 325 h 340 h 1 1446 h Taranta A 2000m分对 医抗 me j Late grown 1 THE RESERVE WAS ASSESSED. WHEN THE PARTY OF aring rich of the second of the second

to men have been a second PART LAND SILVER A CONTRACTOR The late of the contract of the Mary and a state of control of the state of Show and the sec-S 455 Elizare ( ) - Trace et al A 1964 1844 1989 The to be a second The said of the last THE STATE STATE STATE TO ME POR The second seconds \*\*\*\* 、对特 建铁 SALE RE

Market Constitute And The Compounds & M. \* NF 2 B Sec. ----The second second to the second The same of the same of

Silvery State of the second The second secon The Separation of Man. THE THEAT HE A PERSON The state of the s THE SE IN CONTRACT OF The property of the same Manager Street William A second of the second of the

The second second THE STATE OF THE RE Service of Publishment Service Town of the service of the s the said are tone to A STATE OF THE STA A STATE OF THE PARTY OF THE PAR Maria de la Company Service in the Constitute of the service in the ser territorial de l'anners e me

Mark State of the State of the Marie Control of the ton in reputation the With decide the safe rice Signe washings. Service of the service service

The state of the s State State of States the state of the s AND STREET STREET, STR Commence of the second the second second 100 the 42 th day Living Borns in Longweige grande des La racione Auto Care I

إحكذا وت الأصل